

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



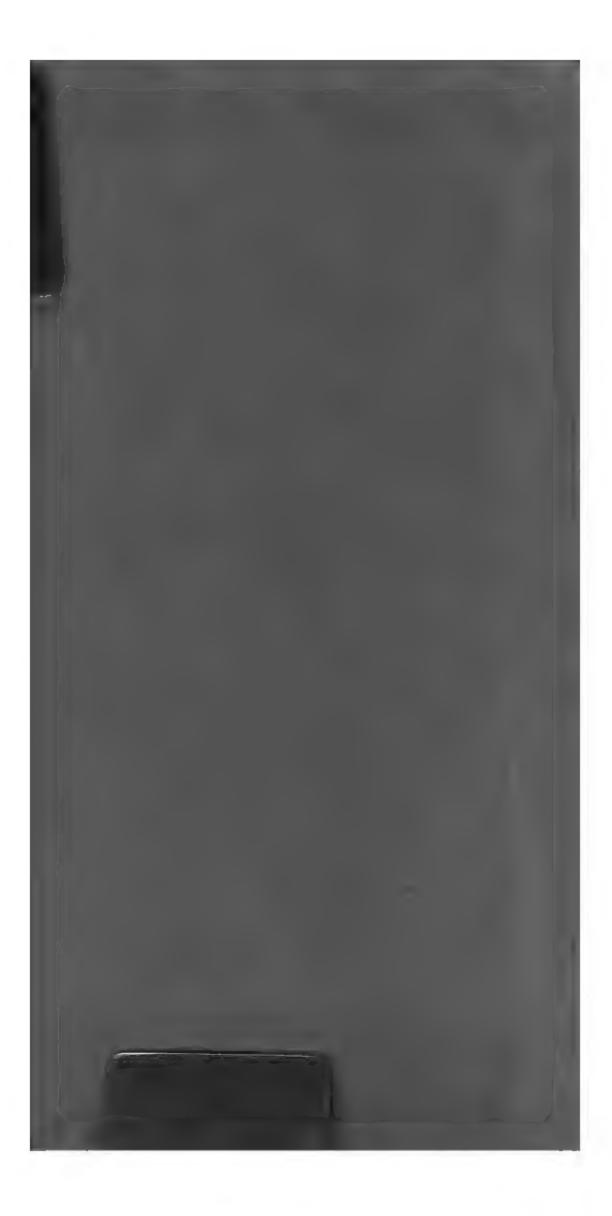

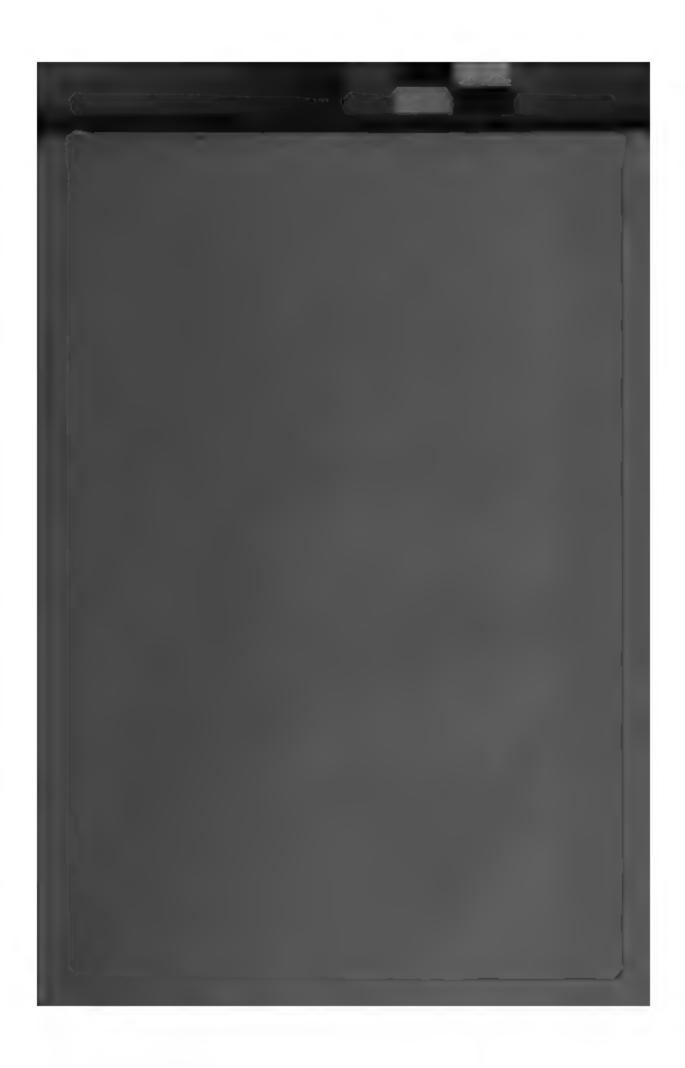

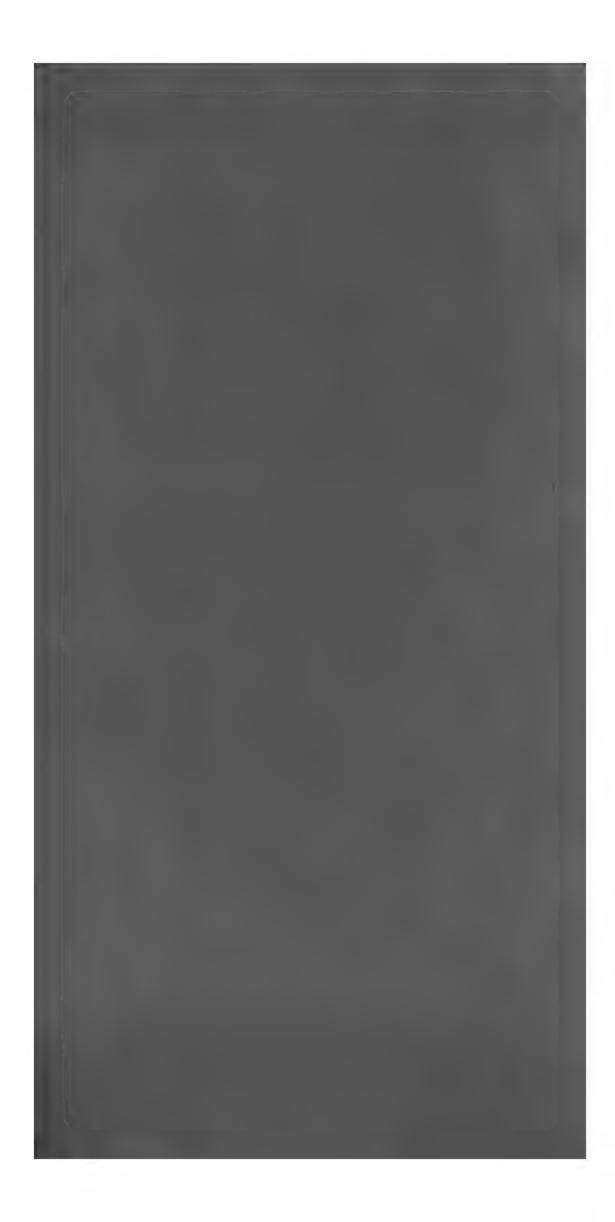

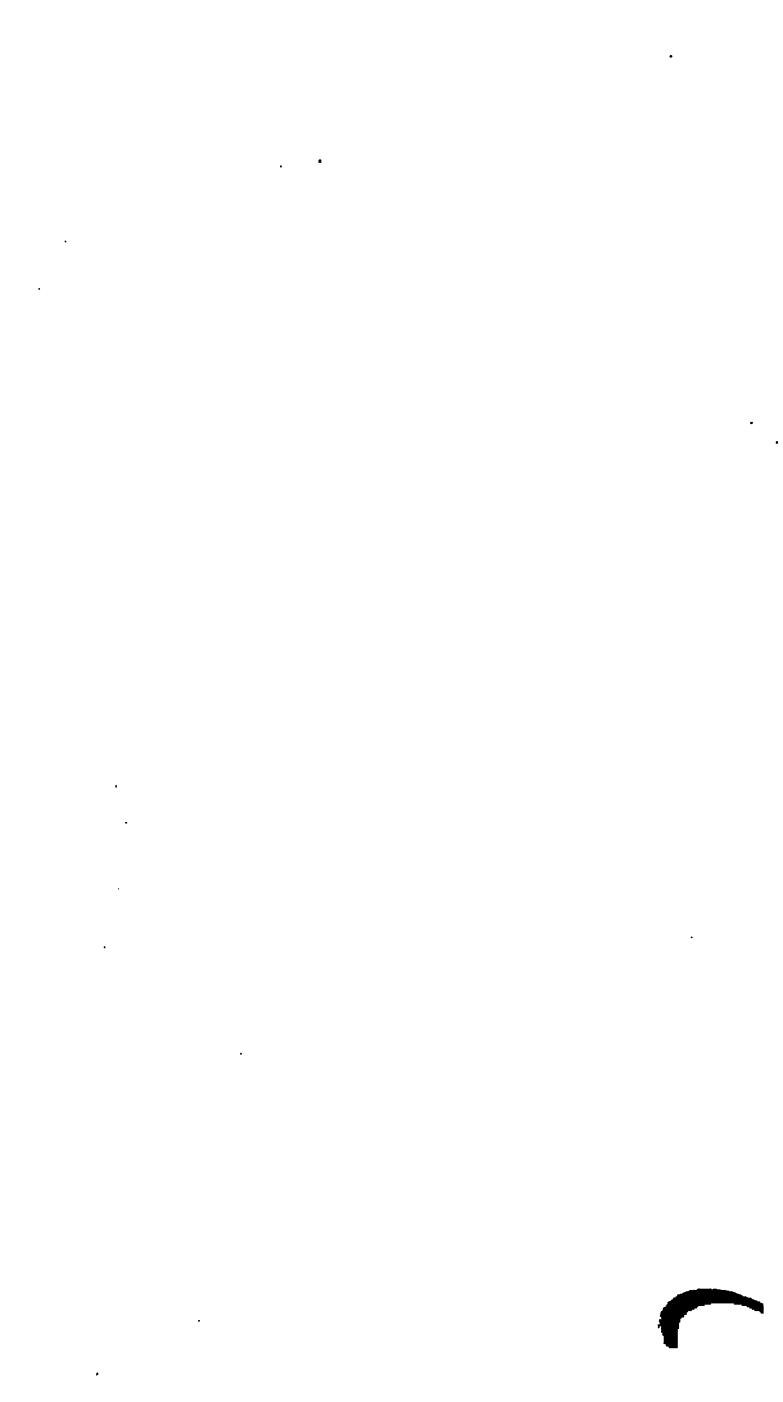



# SÉANCES

# DES ÉCOLES NORMALES,

RECUEILLIES

PAR DES STÉNOGRAPHES,

ET REVUES

## PAR LES PROFESSEURS.

NOUVELLE ÉDITION.

TOME QUATRIÈME.



PARIS,

A L'IMPRIMERIE DU CERCLE-SOCIAL.

(1800.)

Ang de la République Prançaise.

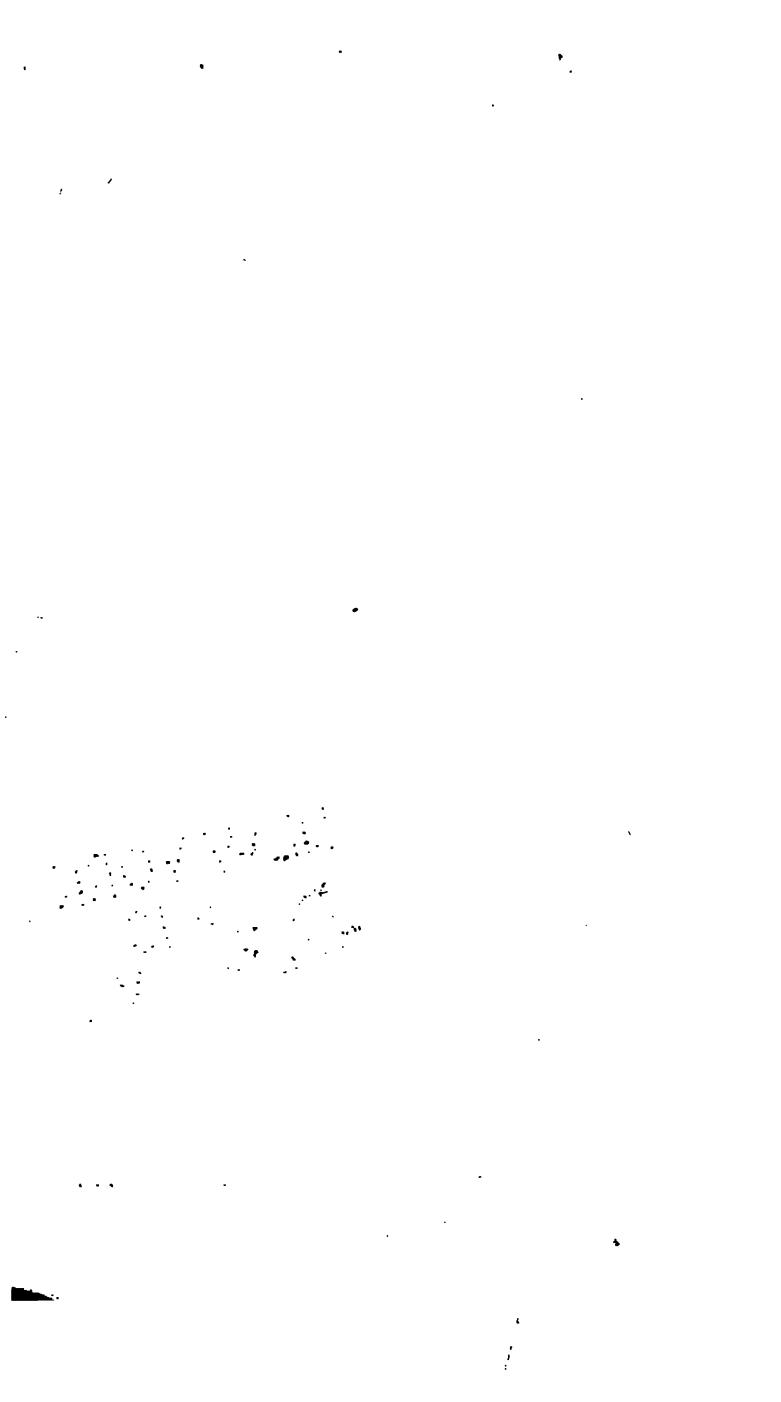

# SÉANCES

## DES ECOLES NORMALES,

RECUEILLIES

PAR DES STÉNOGRAPHES,

ET REVUES

### PAR LES PROFESSEURS.

TRENTE-SIXIÈME SÉANCE.

(7 Germinal.)

#### HISTOIRE NATURELLE.

DAUBENTON, Professeur.

Sur les rapports que l'on a recherchés entre les corps bruts et les corps organisés.

Quoique l'on ait déjà beaucoup de connaissances sur les productions de la nature, on n'en a pas encore trouvé toutes les espèces et toutes les sortes. Il en reste un grand nombre que les naturalistes n'ont pas vues; et parmi celles qui ne sont pas inconnues; Leçons. Tome IV.

il y en a beaucoup qui n'ont pas été assez observées pour découvrir les caractères de différences et de ressemblances qui sont entr'elles.

Cependant ce défaut de connaissances sur les espèces ou les sortes des productions de la nature, n'a pas empêché plusieurs naturalistes de tracer des passages d'une division à l'autre, et d'indiquer des êtres qui leur ont paru mitoyens entre les minéraux et les végétaux, et entre les végétaux et les animaux.

Un auteur célèbre, Charles Bonnet, philosophe, naturaliste et métaphysicien, a fait beaucoup de tentatives pour former une immense chaîne des êtres.

- Entre le degré le plus bas et le degré le plus élevé de la perfection corporelle ou spirituelle, dit l'auteur que je viens de citer, il est un nombre presqu'infini de degrés intermédiaires; la suite de ces degrés composent la chaîne; elle unit tous les êtres, lie tous les mondes, et embrasse toutes les sphères.
- "Il n'est point de sauts dans la nature; tout y est gradué, nuancé. Si, entre deux êtres quelconques, il existait un vide, quelle serait la raison du passage de l'un à l'autre? Il n'est point d'être au-dessus ou au-dessous duquel il n'y en ait qui s'en rapprochent par quelques caractères, et qui s'en éloignent par d'autres.
- « Entre ces caractères qui distinguent les êtres, nous en découvrons de plus ou moins généraux. De-là, nos distributions en classes, en genres, en espèces ».
- ce Ces distributions ne sauraient trancher. Il est toujours entre deux classes ou entre deux genres

voisins, des productions moyennes, qui semblent n'appartenir pas plus à l'un qu'à l'autre, et les lier...

- évident que nos distributions ne sont pas les siennes. Celles que nous formons sont purement nominales, et nous ne devons les regarder que comme des moyens relatifs à nos besoins et aux bornes de nos connaissances. Des intelligences qui nous sont supérieures découvrent peut-être entre deux individus, que nous rangeons dans la même espèce, plus de variétés, que nous n'en découvrons entre deux individus de genres éloignés.
- Ainsi ces intelligences voient, dans l'échelle de notre monde, autant d'échelons qu'il y a d'individus. Il en est de même de l'échelle de chaque monde, et toutes ne composent qu'une seule suite, qui a pour premier terme le plus élevé des chérubins ».

L'auteur convient « qu'un nuage épais nous dérobe la plus belle partie de cette chaîne immense, et ne nous laisse entrevoir que quelques chaînons mal liés, interrompus, et dans un ordre très-différent sans doute de l'ordre naturel.».

Ici l'auteur se rapproche de la vérité; il semble convenir que sa prétendue chaîne immense des êtres, qui les comprendrait tous, depuis l'atôme jusqu'au chérubin, ne peut être prouvée aux yeux des naturalistes: il s'est réduit à donner l'idée d'une échelle des êtres naturels.

Ceci rentre dans le genre de l'histoire naturelle; nous pouvons discuter toutes les parties de cette échelle (1). L'homme est placé dans le haut, et le seu dans le bas, avec une note qui fait entendre que si l'échelle était prolongée par le bas, elle s'étendrait à des matières plus subtiles que le seu. En remontant cette échelle, je ne m'arrêterai pas sur les élémens, les terres, les bitumes, les sousses, les demi-métaux, les métaux, les vitriols, les sels, les crystallisations, les pierres figurées, parce que l'on a acquis, depuis peu, sur ces minéraux, beaucoup de nouvelles connaissances, dont l'auteur n'était peut-être pas assez insormé, lorsqu'il a fait son échelse des êtres naturels. Je vais discuter les êtres qu'il a employés pour faire un passage des solides bruts ou non organisés, aux solides organisés. Voici ses propres termes:

d' L'organisation apparente des pierres seuilletées, ou divisées par couches, telles que les ardoises, les tales, etc.; celle des pierres sibreuses, composées de silamens, telles que les amiantes, semblent constituer des points de passages des solides bruts aux solides organisés.

Je suis surpris que Charles Bonnet, qui a fait de très-bonnes observations sur différens genres de productions de la nature, ait pu imaginer une apparence d'organisation dans les pierres seuilletées et dans les pierres sibreuses. A-t-il jamais reconnu, dans

<sup>(1)</sup> La figure de cette échelle est à côté de la première page du premier volume de l'édition in-40. des œuvres de Charles Bonnet; elle serait mieux placée au chapitre IX de la IIe. partie de la contemplation de la nature.

la structure des ardoises ou de l'amiante, aucun rapport de nature ou d'organisation avec les vaisseaux
ligneux, les membranes ou les vaisseaux, ou toute autre
partie des plantes ou des animaux? il n'en dit rien.
Mais il convient « que cette transition n'est pas aussi
heureuse que celle qui s'observe dans plusieurs autres
classes d'êtres terrestres. La nature semble faire ici un
saut, dit l'auteur; mais ce saut disparaîtra, sans doute,
lorsque nos connaissances auront acquis plus d'étendue
et de précision ».

Je crois que non seulement cette transition des corps bruts aux corps organisés n'est pas heureuse, mais qu'elle est absolument fausse : je vais prouver que celle que l'auteur annonce pour plusieurs autres classes ne sont pas mieux fondées; mais auparavant, il faut s'expliquer sur ce que signifie une chaîne ou une échelle des êtres naturels.

J'ai déjà dit, dans la leçon sur la nomenclature méthodique de l'histoire naturelle que, pour avoir une idée de l'ordre direct, il fallait supposer toutes les productions de la nature placées sur une même ligne, de manière que chacune eût plus de rapport avec ses deux voisines qu'avec aucune des autres. On compare cet arrangement à une chaîne ou une échelle dont chacune des productions de la nature représente un chaînon on un échelon: s'il y a sur la ligne quelque production de la nature qui ait moins de rapport avec ses deux voisines, ou seulement avec l'une d'elles qu'avec d'autres, dans ce cas, il manque un chaînon ou un échelon; l'ordre direct est interrompu. Il n'y a point de passage d'une production à celle qui la

devance ou qui la suit; il se trouve une interruption dans la chaîne ou dans l'échelle.

Depuis l'amiante jusqu'aux serpens, je ne vois que confusion dans l'échelle dont il s'agit; les insectes y sont mêlés avec les vers, les plantes et d'autres êtres qui ne sont peut-être ni plantes ni animaux. Je passe à la transition des coquillages aux serpens.

Les limaçons et les limaces font cette transition, suivant l'auteur; cependant il est bien certain que ces deux espèces de vers ont beaucoup plus de rapport avec les autres vers qu'avec les serpens : parconséquent le chaînon ne tient à la chaîne que par un bout; il n'y est pas attaché par l'autre bout; l'ordre des productions de la nature n'est pas direct ni continu.

Il y a de grandes preuves de l'interruption qui se trouve dans la distribution méthodique et générale des animaux, après les poissons et les serpens: car ces animaux, avec les quadrupèdes ovipares, les oiseaux, les cétacées et les quadrupèdes vivipares, ont des os, des narines, des oreilles, un cœur, avec un ou deux ventricules, du sang; tandis que toutes ces parties manquent aux insectes et aux vers: ce qui m'a obligé de diviser les ordres méthodiques des animaux en deux sections que je vous exposerai dans la suite.

Le passage des serpens aux poissons est sormé dans l'échelle des êtres naturels, par le serpent d'eau, l'anguille et les poissons rampans.

L'anguille par sa forme, dit l'auteur, les poissons rampans par leur marche, paraissent enchaîner les poissons avec le serpent d'eau ». Il n'y a là aucun enchaînement; au contraire, la chaîne y est interrompue. Quoique le serpent d'eau, natrix, couleuvre à collier, puisse rester dans l'eau comme les poissons, c'est un vrai serpent qui a beaucoup plus de rapports avec les autres serpens qu'avec les poissons. Quoique l'anguille et les poissons rampans soient allongés comme les serpens, et qu'ils semblent ramper comme eux, ce sont cependant de vrais poissons qui ont beaucoup plus de rapports avec les autres poissons qu'avec les serpens. Donc il n'y a aucun passage des serpens aux poissons.

Il en est de même entre les poissons et les oiseaux; quoiqu'en dise notre auteur, le poisson volant est un vrai poisson qui ne vole qu'à l'aide de ses nageoires, qui ne sont pas des ailes comme celles des oiseaux; quoique les oiseaux aquatiques se plaisent dans l'eau comme des poissons, ils n'en sont pas moins de vrais oiseaux: par conséquent il n'y a point de passage des poissons aux oiseaux.

Charles Bonnet n'a pas admis, dans son échelle des êtres naturels, les quadrupèdes ovipares; mais quelque part qu'on les plaçât, ils feraient plutôt des lacunes que des passages.

L'autruche fait un passage des oiseaux aux quadrupèdes, parce qu'elle ne vole pas; l'écureuil volant et les chauves-souris font un autre passage des quadrupèdes aux oiseaux, parce qu'ils volent. Frivoles raisons, si l'on compare la conformation et l'organisation des oiseaux à celles des quadrupèdes; car on trouvera tant de difficultés à toutes liaisons, que l'on y renoncera. 7

Cependant l'échelle des êtres plaît à beaucoup de gens, dont la plûpart ne sont pas assez instruits pour en connoître les défauts. Mais je suis surpris qu'un professeur d'histoire naturelle en ait fait assez de cas pour la traduire en latin, et l'insérer dans un de ses ouvrages.

Charles Bonnet n'a pas fait mention des cétacées dans la construction de son échelle; le traducteur y a suppléé par le mot mammalia au lieu de quadrupèdes; mais la transition n'en sera pas plus facile d'une baleine à un oiseau.

On convient généralement que la principale différence qui soit entre les productions de la nature, consiste en ce que les unes ne sont que des corps bruts, et que les autres ont des organes : les minéraux en sont dépourvus; les végétaux et les animaux sont organisés. Pour prouver qu'il y a des êtres en partie bruts et en partie organisés, on a cité les pierres feuilletées et les pierres fibreuses, comme le talc, l'ardoise et l'amiante.

On a recherché cette double analogie dans les madrépores, les coraux et les lithophytes, dont la dénomination signifie une pierre-plante: mais on a reconnu qu'ils n'avaient pas plus de rapports aux minéraux que les animaux qui ont des os, des arrêtes, des enveloppes crustacées, des coquilles, ou d'autres parties pierreuses, et de toutes les plantes, parce qu'elles contiennent une terre fixe qui est de la nature des pierres.

Il y a tout lieu de croire que les terres et les pierres calcaires sont, en grande partie, originaires des animaux et des végétaux. Cependant il est encore certain que ces terres et ces pierres n'ont aucun rapport essentiel avec les altimaux ou les végétaux, parce qu'elles ne sont que des corps bruts qui n'ont aucun caractère d'organisation.

Il est très-vraisemblable que le charbon de terre, et les autres bitumes, viennent des végétaux Supposons que cette origine sût démontrée; on n'en pourrait conclure aucune analogie actuellement subsistante entre les bitumes et les végétaux. Il en est de même pour le terreau; quoiqu'il soit un détriment de substances végétales ou animales, il n'a plus d'organisation; ce n'est qu'une matière brute qui diffère essentiellement des végétaux.

Un corps ne peut passer de la division des végétaux ou des animaux à celle des minéraux, sans changer de nature; il faut qu'il ait perdu toute organisation pour être minéral; sa substance est brute, par conséquent elle ne peut faire aucune liaison entre les minéraux et les corps organisés.

S'il reste dans un bloc de pierre, ou dans une mine de charbon, des parties d'animaux ou de végétaux, qui aient perdu toute leur organisation, elles appartiennent à la division des animaux, ou à celle des végétaux, tant qu'elles conservent des vestiges d'organes. Telles sont les coquilles pétrifiées qui se trouvent dans la pierre calcaire, et les fragmens de plantes que l'on voit dans le charbon de terre.

L'huile est une des substances végétales ou animales, qui reste le plus long-tems mêlée et même unie à des substances minérales, sans se dénaturer' entièrement. Le napthe est composé d'huile et d'acide minéral. Le napthe et les autres bitumes auraient donc des rapports avec des substances des trois grandes divisions des productions de la nature, et semble-raient faire une division entr'elles. Mais ce raisonnement n'est que spécieux, il ne peut avoir aucun fondement en histoire naturelle.

L'huile n'est pas un individu animal, ni végétal; . elle n'existe séparément de la substance des animaux ou des plantes, qu'après en avoir été tirée par des opérations de l'art, ou par une décomposition de la nature. L'huile n'est qu'une partie intégrante des animaux et des plantes; celle qui est sortie des végétaux, dont les bitumes sont organisés, y subsiste encore. C'est la même huile, avec quelques mêlanges, suivant les preuves que les chimistes en donnent; mais elle ne peut être considérée nulle part, dans la nature, comme un corps particulier qui existe séparément des autres; ce n'est qu'une substance qui se trouve, comme l'eau, dans les animaux, les plantes et les bitumes. Elle est originaire des corps organisés; mais elle n'a par elle-même aucun caractère d'organisation. Par conséquent, lorsqu'elle se trouve dans les minéraux, elle ne peut avoir, aux yeux des naturalistes, aucune liaison avec les végétaux et les animaux.

Le terme de la durée de la vie est déterminé dans les animaux et dans les végétaux, par la conformation de leurs organes. Le tems opère successivement de si grands changemens dans leur état, qu'enfin ils perdent la faculté de faire leurs fonctions. Les fibres des plantes se durcissent et prennent tant d'adhérence les unes avec les autres, que l'herbe se dessèche; le bois devient si compacte, que la sève et ses autres liqueurs n'y trouvent plus un libre cours, pour entretenir la végétation. Les vaisseaux du corps des animaux perdent leur souplesse et leur ressort; la circulation des humeurs se ralentit, les sources de la vie tarissent, et l'animal meurt: c'est ainsi que les végétaux et les animaux périssent au terme naturel où leurs organes ont perdu des propriétés nécessaires à leurs fonctions.

Les minéraux étant privés d'organes, c'est-à-dire, de parties actives, n'ont point de mouvement intestin; ils sont dans un parfait repos qui assure leur durée. Ils subsisteraient toujours dans le même état séparément les uns des autres. Un minéral ne peut être détruit que par des causes accidentelles qui lui sont étrangères. Il est brisé par le choc d'autres corps, altéré ou dissous par l'eau et par des substances salines, calciné ou fondu par le feu.

Les corps organisés opèrent donc par eux-mêmes leur destruction; celle des corps bruts est indépendante de leur existence. Cette différence essentielle est une preuve décisive qu'aucune production de la nature ne peut appartenir en partie aux minéraux, et en partie aux végétaux. Par conséquent il n'y a point d'être intermédiaire entre ces deux grandes divisions, ni passage de l'une à l'autre.

### ART DE LA PAROLE.

#### SICARD, Professeur.

Le citoyen Dubois, du département de Paris, m'a écrit qu'aujourd'hui il me feroit quelques observations au sujet des idées abstraites; il a la parole: s'il n'est pas ici, et que quelqu'autre veuille me faire quelques questions, et me demander quelques éclaircissemens, il a aussi la parole.

Nous allons appliquer et mettre en pratique la théorie de l'autre jour.

Il s'agit de faire comprendre au sourd-muet les idées abstraites. Voici les procédés que j'emploie. Je fais apporter son portrait; je lui fais voir qu'on peut penser à lui, ou lorsqu'on le touche, ou lorsqu'on regarde son portrait, ou lorsque l'ayant regardé, on ne voit plus ni son corps, ni son portrait, et que cependant on se souvient qu'on l'a vu; qu'il y a par conséquent trois manières de regarder, si je puis parler ainsi : le regard du tact, le regard de l'œil corporel, et le regard de l'œil intellectuel, de l'œil de l'esprit. Cela établit trois corps, en quelque sorte, sur lesquels je vais lui faire les premières questions.

Je vais lui demander combien de sortes de corps il a; à mesure que je l'interrogerai, j'appliquerai le signe à chacun des mots, pour que vous puissiez juger du rapport du signe et de l'objet.

### D. Combien de sortes de corps as - tu?

Je dois, avant de le laisser répondre, vous expliquer comment le signe que je fais pour le mot soite, a été trouvé.

Sorte signifie une multitude d'êtres qui ont des propriétés essentielles parfaitement semblables, et qu'on ne peut distinguer que par des accidens légers; et comme j'ai aussi le mot espèce à dicter par signes, qu'espèce et sorte ne sont pas le même mot, j'établis aussi que ce n'est pas la même chose. J'applique le mot espèce aux êtres, et le mot sorte aux choses; quoiqu'il soit vrai que, dans l'usage de ces deux mots, l'un soit souvent mis à la place de l'autre.

J'ai ordinairement plusieurs objets; je classe ces objets de manière que chaque classification renserme des objets parsaitement semblables; je les arrange tous dans une portion d'un grand cercle; j'arrange dans une autre portion une autre multitude d'objets; ensin, je remplis le cercle entier de classifications diverses. Le cercle est le genre, et chaque classification est une espèce, ou une sorte, suivant qu'il s'agit d'êtres ou de choses. Le signe de sorte se fait donc, comme vous le voyez, en traçant ou en figurant un cercle, puisen le divisant par tranches, qui est une sorte.

Quand je vous donnerai des leçons de signes, j'irai plus lentement.

Quant au mot corps, je me demande qu'est-ce qu'un corps? c'est ce qui a longueur, largeur et profondeur; j'insinue ce que c'est que long, large et profond, en montrant une ligne pour la longueur, un espace pour la largeur, enfin une épaisseur traversée pour la profondeur.

Ensuite je fais voir que le corps humain n'est pas seulement ce que nous appelons corps, que c'est encore un corps d'homme, ou humain; mais, comme il ne me faut que le mot corps, je fais le signe de longueur, largeur et profondeur. Je reviens à ma première question.

- D. Combien de corps as-tu?
- R. Je n'en ai qu'un seul.

A présent je vais lui demander s'il n'a pas un autre corps. Son portrait est ordinairement dans ma chambre, et c'est là son second corps.

- D. Un corps de toi n'est-il pas dans ma chambre?
- R. Non.
- D. Un corps de toi n'est-il pas sur une toile?
- R. Oui.

Vous voyez qu'après cette réponse, l'élève corrige la première, en essagant ces mots : je n'en ai qu'un seul; et il substitue ces mots ci : j'en ai deux.

A présent, voici une autre demande:

Quand je ne touche pas ton corps qui est devant moi, et quand je ne regarde pas ton corps qui est sur la toile, puis-je voir ton corps d'une autre manière?

R. Oui: mon corps est dans ton esprit.

. (Ici l'élève corrige la réponse précédente).

Vous voyez qu'il efface la réponse qu'il avait déjà faite

faite à cette question, et qu'il met à la place: j'en ai trois.

Voilà où nous en voulions venir; nous voici entrés dans le champ des idées abstraites, car c'est du troisième corps que nous allons parler.

- D. Comment s'appelle le voir du premier corps?
- R. Il s'appelle TOUCHER.
- D. Comment s'appelle le second?
- R. Il s'appelle IMAGE ou FIGURE.

Il a cru que je lui demandais comment s'appelle le second corps? il n'est pas entré dans mon idée, et n'a pas entendu ma demande, parce qu'il y a une ellipse qui l'a trompé; je vais donc lui faire la même demande, sans ellipse.

- D. Gomment s'appelle le second voir?
- R. Il s'appelle voir, sans pouveit toucher.
- D. Comment s'appelle le troisième VOIR?
- R. Le troisième voir s'appelle idéer.

Ce terme idéer n'est pas français, comme je l'ai fait remarquer dans une de nos précédentes séances, mais il est de son invention; et j'ai cru devoir le lui laisser, parce que c'est un bon terme, et qu'il faudrait en enrichir notre langue.

Je vais lui demander encore: Legens. Tome IV. Quelle différence y a-t-il entre le premier VOIR et les autres VOIR?

Voici sa réponse que je vais lire pour ceux qui ne sont pas à portée de la lire eux-mêmes.

R. Le troisième voir est le voir de l'esprit.

Le second, c'est VOIR, avec les yeux, l'image d'un objet faite avec de la craie, avec des couleurs, sur du papier, sur de la toile, sur d'autres choses, etc.

Le premier VOIR, c'est le VOIR réal, le VOIR vrai, le VOIR propre, le VOIR sans idée et sans image.

Il va lui-même faire le tableau dont je vous ai parlé; quant au mot réal, il y a été conduit par l'analogie; car de réel on fait réalité. Il ne faut jamais oublier que le sourd muet est un étranger.

Le citoyen Wailly fait une observation bien juste; c'est que comme le sourd-muet ne peut-être conduit qu'à force d'art, il ne peut apprendre une loi gramma-ticale que par l'analogie: or, les analogies le trompent souvent, à cause des irrégularités qui se rencontrent fréquemment dans notre langue.

Debrun. N'avez-vous pas dit aux sourds-muets qu'il y avait quelques anomalies dans notre manière de nous exprimer; et quand ils en rencontrent dans notre langue, ne les regardent-ils pas comme des fautes, ne les avertissez-vous pas de ces irregularités?

SICARD. Cela arrive le plus rarement possible; quand ils trouvent des irrégularités dans la langue, ils appellent cela des mots menteurs.

## Il va faire le tableau que je vous ai annoncé.

| Voir                         | <b>v</b> oir.      |
|------------------------------|--------------------|
| Voir voir                    | regarder.          |
| Voir voir voir               | fixer.             |
| Voir voir voir               |                    |
| Voir voir voir voir          | examiner.          |
| Idéer                        | Idéer.             |
| Idéer idéer                  | penser.            |
| Idéer idéer idéer            | réfléchir.         |
| Idéer idéer idéer idéer      | méditer.           |
| Idéer idéer idéer idéer.     | pénétrer.          |
| Vouloir                      | vouloir.           |
| Vouloir vouloir              | desirer.           |
| Vouloir vouloir vouloir      | aimer.             |
| Vouloir vouloir vouloir voul | oir se passionner. |

Ce tableau là est si simple, citoyens, que vous ne l'aurez pas vu une fois, sans le savoir aussi bien que moi, et vous apprendrez en même tems les signes.

Un élève. Vous appelez une idée abstraite, celle des objets qui ne tombent pas sous les sens; cependant, citoyen, votre élève, en prenant l'idée de ces corps, a dû considérer ces objets; par conséquent, il n'a pu avoir l'idée que vous appelez abstraite, que par les objets. Il n'y a pas d'idée qui ne soit donnée par les sensations, et toutes les idées sont l'image

des objets corporels; par conséquent il n'a pu avoir l'idée que vous appelez abstraite, que par l'objet : il n'a donc pas l'idée d'un objet qui n'existe pas.

SICARD. Je pourrais dire au citoyen que je n'ai pas donne ainsi, cette définition des idées abstraites; mais comme des réponses négatives ne sont pas des réponses, je crois devoir ajouter ceci: c'est que j'appelle idées abstraites, toutes les conceptions de l'entendement, toutes les opérations de notre esprit sur les objets que nous avons ou vus ou touchés; car il n'y a pas d'idées qui ne nous soient venues par le sens, et par conséquent à l'occasion des objets extérieurs.

Maintenant, citoyens, voici ce que c'est que ce tableau, vous y observez d'abord trois sous-divisions qui forment chacune un tableau différent; il y a donc, selon moi, trois sortes d'hommes dans l'homme: l'homme organique, ou l'homme des sens, ou l'homme physique; l'homme intellectuel, ou l'homme de l'esprit; l'homme moral, ou l'homme du cœur, ou de la volonté.

Pour faire entendre à mes élèves cette sous-division de l'homme intellectuel et moral, voici comment j'ai fait: J'ai pris mes bases dans l'homme organique, et j'ai dit: Toutes les opérations de l'œil ou du regard, ont pour élément la simple vue; la simple vue, en se composant, nous donne toutes les opérations de l'œil. Ainsi, quand j'ouvre les yeux, je vois sans pouvoir m'en empêcher; si je les ferme à l'instant, je n'ai pas encore regardé: mais si, après avoir vu, le fixe un peu, si j'arrête l'œil sur l'objet que je viens le voir, alors ma vue se compose; elle n'est plus

simple, et elle donne pour résultat le regard; ainsi le regarder est le voir deux fois.

Quand ensuite je ne me contente pas de regarder, et que je vois une troisième sois, si je puis parler ainsi; alors il y a de la fixité dans mon œil, dans mon regard, et je viens à la troisième opération de l'œil, qui se compose de la première opération, produite ou faite trois fois, comme vous le voyez. Voir nous donne voir; mais voir et voir nous donnent regarder. Voir, voir, voir, cette espèce d'addition nous donne fixer; voir, voir, voir et voir nous donnent considérer. Je vais expliquer cela tout-à-l'heure : et cinq fois voir, ou voir plusieurs fois, nous donne examiner. Que fait-on réellement quand on examine? on prend un objet que l'on regarde de tous les côtés, de tous les sens, dans tous les côtés et dans tous les sens, on ne laisse aucun côté sans le voir; aiusi de la multiplicité des voir, ou du voir, fait ou produit, autant de fois qu'il le faut, sur toutes les parties de l'objet, résulte l'examen, comme vous le savez.

Le considérer vient du mot latin sidus, côté; ainsi, siderare, qui n'a pas été conservé, mais qui existe dans le composé, signifierait voir tous les côtés d'un objet qui frappe la vue: observer tous les côtés, toutes les parties d'un objet, c'est l'examiner. On examine bien, quand on considère bien, quand on fixe bien; on considère bien, on fixe bien, quand on regarde beaucoup; on regarde bien, quand on voit bien: voir, regarder, fixer, considérer, examiner, cela forme, non une famille de mots, dont le premier soit matériellement le primitif des autres, mais une véritable famille d'idées.

il en sera (et à présent vous l'entendez facilement), il en sera de même du second tableau. Si un objet quelconque frappe un de mes sens, comme l'œil du corps s'ouvre, quand la lumière vient le frapper; l'œil de l'esprit s'ouvre aussi et reçoit, par cette impression, l'image de cet objet.

Si nous idéons, nous avons une image; ainsi lors même que j'ai les yeux fermés, et que l'on passe sous mon nez une rose, je n'ai pas besoin qu'on me dise: e'est une rose; l'objet est dans mon esprit, je le vois. Lorsque j'ouvre l'œil. je vois tous les objets qui m'ont frappes; il en est de même de l'esprit; ainsi voir, quand il est fait avec intention, nous donne le regard, et lorsque l'idéer est voulu et qu'il se fait avec intention, il nous donne le penser: ainsi, j'ai donc eu raison de dire qu'aussitôt que j'ai conçu une idée, je la pèse; et la pensée est à l'esprit ce que le regard est à l'œil, etc.

L'idée simple devient donc successivement pensée, réflexion, méditation, comparaison, jugement, etc. à mesure qu'elle est plus on moins prononcée, plus on moins combinée. Le vouloir simple, le vouloir qu'il faut me permettre d'appeler élémentaire, qui serait non voulu, si le non vouloir n'était pas une idée contradictoire; ce vouloir là, qui est par rapport au cœur, ce que l'idée est à l'esprit, ce que la vue est à l'œil, devient le desir aussitôt qu'il est plus voulu: ainsi, j'ai en moi-même la faculté de vouloir, qui n'est pas exercée; mais aussitôt que se présente à la nature de mon être nn objet qui me convient, je ne puis me désendre de le vouloir: si donc j'appuie un peu sur.

c'est le vouloir deux sois, comme le regarder est le voir deux sois; de même si j'appuie davantage, si mon regard se fixe sur un objet qui convient à ma nature, la fixité du cœur nous donne pour résultat l'aimer, qui est le repos de l'ame. Ainsi, l'amour est pour le cœur, ce que le réstéchir et le méditer sont par rapport à l'esprit, et ce que la fixité est par rapport à l'œil; vous sentez que toute la chaîne des passions naît de-là. Voilà les trois hommes bien distincts dont je vous ai parlé; je vais finir par-là, et Massieu va vous en donner les signes.

## GÉOGRAPHIE.

## MENTELLE, Professeur.

Nous nous sommes d'abord occupés avec vous des moyens de répandre les connaissances géographiques dans les écoles primaires; depuis nous avons parlé de l'enseignement des écoles centrales. Aujourd'hui nous ouvrons une nouvelle carrière, et nous allons traiter de la géographie, relativement aux maîtres, en fixant votre attention sur les objets qu'il leur convient de ne pas ignorer.

Et d'abord j'office à l'esprit, après la connaissance de la géographie physique, les notions plus où moins étendues de la géographie politique qui embrasse des détails importans sur les pays et sur les peuples. La connaissance indispensable de l'histoire des peuples qui nous ont précédés, ainsi que l'ordre naturel des évènemens, nous imposent la nécessité de commencer ici par la géographie ancienne.

Ordinairement on ne comprend, sous cette dénomination, que la description de la terre, au tems des peuples qui ont précédé l'ère vulgaire, et dont la connaissance est parvenue jusqu'à nous. Nous y joindrons un apperçu des connaissances géographiques chez les Grecs et les Romains.

Jusqu'ici les savans qui s'étaient occupés des recherches nombreuses et des études pénibles que nécessite le travail de la géographie, ayant eu deux objets différens, me paraissent pouvoir être divisés en deux classe; ceste des littérateurs, et celle des géographes.

Les premiers, tels qu'Holstenius, Cluvier, Cellarius, Paulmier de Grantemenil, et beaucoup d'autres, ne s'étaient, en général, proposés que de nous faire connaître les peuples, les lieux, les fleuves indiqués par les auteurs anciens et cités dans leurs ouvrages.

Les seconds, tels que les Samson, Delisle, et surtout le célèbre Danville, avaient cherché à retrouver par la discussion sur autant de points particuliers, quels lieux, quels fleuves représentent actuellement les fleuves et les lieux anciennement connus.

On sent de quelle utilité les travaux des uns et des autres doivent être à l'étude de l'histoire et de l'antiquité.

Mais une autre question, regardée jusqu'à présent comme insoluble, se présentait à l'esprit de ces savans et personne ne l'avait traitée d'une manière satisfai. sante; c'est celle de rechercher qu'elle était l'étendue du savoir géographique chez les Grecs et chez les Romains.

Il ne nous reste proprement d'ouvrages géographiques des anciens, que ceux de Strabon, de Pline, de Pausaunias, de Ptolémée, de Pomponius-Mela, et plusieurs périples.

Il est vrai que Strabon nous a fait connaître Eratosthènes, Pithéas, etc.; Ptolémie, Martin de Tyr, et d'autres. C'était dans leurs opinions qu'il fallait aller rechercher l'état des connaissances géographiques, et personne ne les a examinées sous ce point de vue.

Ce problème vient d'être résolu d'une manière victorieuse par le citoyen Gosselin, qui, joignant l'érudition à une sagacité rare, a publié sur cet objet un livre justement estimé de tous les savans de l'Europe. Mais comme par la nature des discussions qu'il renserme, il ne peut guère être un objet de lecture que pour ceux qui se livrent, d'une façon toute particulière, à l'étude de la géographie; et que cependant la découverte qu'il renserme, appartient à la philosophie et à l'histoire des révolutions des connaissances humaines, et même à celles des nations entières, je vais vous en présenter ici une exacte et courte analyse. Je vous mettrai en même-tems sous les yeux quelques-unes des cartes qui accompagnent cet ouvrage, afin d'aider à l'intelligence de la doctrine qu'il renferme. Cet ouvrage a pour titre: Géographie, des Grecs analysée, etc. (1'.

<sup>(1)</sup> C'est un volume in-4°., qui se vend chez l'auteur, vieille rue du Temple, en face de la maison appelée autrefois Palais-Cardinal.

Voici d'abord en deux mots ce qui résulte du travail vraiment neuf du citoyen Gosselin; c'est que les Grees n'ont traité la géographie que long-tems après des peuples infiniment plus instruits qu'eux; peuples qui avaient certainement des connaissances très-étendues en astronomie, et qu'ils avaient su appliquer avec le plus grand succès, à la description de la terre, et à la construction des cartes géographiques.

Le tems ayant effacé presque toutes les traces de ces travaux, il paraît que les Grecs n'en recueillirent qu'une espèce de carte, dont le mode de projection leur était entièrement inconnu, et dont ils firent la base des différens systèmes qu'ils proposèrent pour la description de la terre. Cette carte n'offrait que des contours et des positions, sans parallèles et sans méridiens.

Cette carte, d'après les différentes preuves qu'en donne le citoyen Gosselin, devait être à projection plate, et par conséquent offrir des mesures fictives, beaucoup trop grandes dans le sens des longitudes. Les Grecs, privés de tout moyen pour vérifier l'ensemble de ces distances, furent forcés d'en admettre la plus grande partie, et ne purent hasarder que des corrections partielles, par rapport aux lieux qu'ils parcoururent le plus.

Ces corrections devinrent le principe de la variété que l'on remarque dans les divers systèmes géographiques des anciens, et dans les distances qu'ils supposaient exister entre un lieu et un autre. Heure usement ils ne touchèrent pas sensiblement à la longueur de la Méditerrance, ni à celle de l'Asie, jusqu'à l'embou-

chure du Gange. Ils en conservèrent la mesure telle que cette ancienne carte la présentait. L'erreur qui résultait nécessairement de sa projection, ne sut d'abord que d'environ un cinquième sur les distances, dans le sens de la longitude. Mais les Grecs ayant varié dans la suite sur l'étendue qu'il convenait de donner au degré des grands cercles de la terre, portèrent l'erreur dans la graduation, jusqu'à deux septièmes.

Telles furent les causes qui répandirent tant d'obscurités et tant de méprises, dont les Samson, Delisle et Danville même n'ont pu se garantir, et dont un génie actif vient de découvrir le principe, en donnant la méthode de les faire disparaître.

#### Systême d'Eratosihines.

Dans le nombre des géographes anciens que le citoyen Gosselin a soumis à la discussion de ses principes mathématiques, Eratosthènes est celui qui s'offre le premier. Cet ancien disait avoir trouvé, par des opérations géométriques, que la circonférence de la terre devait être de 252,000 stades, ce qui donnait 700 stades pour le degré. Dans son observation de l'obliquité de l'écliptique, il avait trouvé le tropique, ou, ce qui revient au même, l'ouverture de l'angle formé par l'écliptique et l'équateur, de 23 degrés, 51 minutes, 15 secondes (1). Il avait aussi reconnu que

<sup>(1)</sup> Cette obliquité, selon le citoyen de la Lande, est actuellement de 23 degrés 27 minutes 58 secondes. (Élémens d'astronomie.)

l'arc du méridien, compris entre le tropique et le zenith d'Alexandrie, était la cinquantième partie du cercle, ou de 7 degrés 12 minutes. Il s'ensuit qu'il fixait la latitude de cette ville à 31 degrés 3 minutes 15 secondes, qu'il réduisit dans ses carres à 31, valant, selon lui, 21,700 stades.

#### Points principaux en latitude.

Ne croyant pas la terre habitable dans toute sa circonférence, à cause des excessives chaleurs de la zône torride, il avait tracé un premier parallèle à 83,000 stades au nord de l'équateur, et le nommait parallèle des limites. Cette ligne passait par l'île des Exilés, en Egypte; par la partie méridionale de l'Ethiopie, où croissait la cinnamome, c'est-à-dire, la canelle; par la Taprobane, au sud de l'Inde, et servait de bornes aux pays où l'on croyait que l'ardeur du soleil ne permettait plus aux hommes d'habiter.

Le second parallèle était celui de Mcroé; il était à 3,400 stades de celui des limites: il passait par la partie méridionale des Indes; donc il était à 11,700 stades de l'équateur.

Le troisième parallèle passait à Syène, et se confondait avec le tropique. Eratosthènes le plaçait à 5,000 stades de Meroé, ce qui donne 16,700 stades de distance à l'équateur.

Le quatrième parallele est celui d'Alexandrie, fixé, comme je viens de le dire, à 5,000 stades au nord du tropique, ou à 21,700 stades à l'équateur.

Le cinquième parallèle est le plus important à dé-

terminer, parce qu'Eratosthènes le conduisit dans toute la longueur de la terre connue de son tems. Il le fit passer par les colonnes d'Hercule, ou détroit de Gadès, par le détroit de la Sicile, les parties méridionales du Péloponèse et de l'Attique, l'île de Rhodes, la Carie, la Lycaonie, la Cataonie, le golfe d'Issus, la Médie, le long de la chaîne du Taurus, qui, rencontrant le Caspiæ Pylæ, ou portes Caspiennes, s'avançait, selon lui, jusqu'à Thinæ. Eratosthènes ayant trouvé, au moyen d'un gnomon, que la mesure de l'arc du méridien, entre Rhodes et Alexandrie, était de 3,750 stades, il en faut conclure que le cinquième parallèle était à 25,450 stades de l'équateur.

Le sixième parallèle ( ou parallèle qui passait par la ville d'Amisus) passait aussi, selon Eratosthènes, par l'Hellespont, la Propontide, la Colchide, la mer Hircanienne, la Bactriane et la Scythie. Il était à 28,450 stades de l'équateur.

Le septième parallèle passait par Bysance. Il était à 29.800 stades de l'équateur.

Le huitième parallèle passait à l'embouchure du Borysthènes. Ce parallèle était à 500 stades du précédent; ce qui donnait 34,800 stades de distance à l'équateur.

Ensin, un neuvième et dernier parallèle passait à Thule. Il était éloigné de 11,500 stades des bouches du Borysthènes. Eratosthènes sixait la position de cette île, d'après Pythéas, qui disait y avoir observé que le tropique d'été y servait de cercle arctique, c'est-à-dire, qu'il touchait l'horison, ce qui plaçait Thule à 46,300 stades de l'équateur.

## Points principaux en longitude.

Je passe actuellement à la recherche des principaux points en longitude.

Eratosthènes comptait les degrés de longitude sur une ligne qu'il prolongeait depuis le cap Sacrum (C. S. Vincent) de l'Ibérie, ou de l'Hispanie, par les Colonnes d'Hercule, le détroit de Sicile, l'extrêmité méridionale du Péloponèse de l'Attique par Rhodes, le golfe d'Jssus, les portes Caspiennes, et le long de la chaîne de Taurus, jusqu'a Thinæ, qu'il plaçait sur les côtes orientales d'Asie; c'était, comme on vient de le voir, son cinquième parallèle.

Et, comme ce parallèle, selon lui, ne devait avoir qu'un peu moins de 200,000 stades de circonférence, il est clair qu'il réduisait la valeur du degré à cette latitude, à environ quatre cinquièmes de celui de l'équateur, ce qui est à peu-près la diminution des degrés de longitude, calculée dans l'hypothèse de la terre sphérique pour une latitude approchant du trente-sixième degré et demi. Le degré à cette latitude ne doit donc comprendre que 555 stades.

Mais Eratosthènes employait le degré à raison de 700 stades; et comme sous le parallèle de Rhodes, ce cercle ne contenait, selon lui, que 20,000 stades; que du cap Sacrum à l'embouchure du Gange, il en comptait 70,000; il soutenait que la lougueur du continent embrassait un peu plus du tiers de ce parallèle.

La même proportion se présentera, si l'on réduit

cette mesure en degrés de 575 stades chacun, puisque l'on aura pour l'intervalle compris entre ces deux points, 126 degrés 6 minutes 34 secondes, qui excéderont aussi le tiers du cercle divisé en 360 parties.

Or, la distance réelle, entre le cap Sacrum et l'embouchure la plus orientale du Gange, n'est que de 99 degrés 33 minutes 45 secondes. Il en faut conclure qu'Eratosthènes s'est trompé de 26 degrés 43 minutes 49 secondes, dans l'évaluation qu'il a faite de leur intervalle.

Cette erreur paraît tenir uniquement à la manière dont Eratosthènes envisageait la construction de la carte sur laquelle il prenait ses distances. Il faut observer que la mesure précédente, ainsi que la plûpart de celles qui appartiennent aux longitudes, étaient purement hypothétiques pour cet ancien. Il n'avait aucune observation, aucun moyen qui pût l'aider à les vérifier. Les secours qu'il pouvait tirer de son siècle étaient même tellement bornés, que, selon Strabon, il n'avait pu s'en procurer aucune sur l'Ibérie, la Gaule, l'Italie, le golfe Adriatique, le Pont-Euxin, etc. Ainsi, il ignorait presque toutes les distances de l'Europe, et il ne faisait que répéter aveuglément celles qu'il trouvait employées dans les cartes qui existèrent de son tems.

S'il a fait des changemens à ces cartes, ce n'a donc pu être que dans quelques-unes des distances intermédiaires, en les combinant sans doute autrement qu'elles ne l'avaient été jusqu'alors; et comme il lui était impossible de réunir un assez grand nombre de ces mesures, ou de ces combinaisons nouvelles, pour qu'elles pussent atteindre, d'un bout à l'autre, l'extrêmité du continent; il faut se persuader qu'il a soumis ses corrections particulières aux grandes limites qu'il trouvait établies, et qu'il n'a rien pu changer au cadre qui les renfermait.

Il faut encore faire attention 1°. qu'Eratosthènes ignorait la méthode des projections, et que toutes les cartes qui existaient de son tems étaient des cartes plates, dans lesquelles les méridiens et les parallèles étaient supposés représentés par des lignes droites qui conservaient par-tout entr'elles les mêmes distances;

2°. Que l'on retrouve cette même manière de construire une carte également employée par les nations qui sortent de la barbarie, et par celles que les révolutions y ont replongées, avec cette différence que chez les premiers, elle ne présente aucune base astronomique, et annonce seulement des efforts pour soumettre la géographie à quelques principes fixés; au lieu que chez les seconds, elle conserve toujours des traces qui laissent appercevoir de grandes pertes et les débris d'une méthode beaucoup plus perfectionnée.

Pour distinguer à laquelle de ces époques la carte d'Eratosthènes doit être rapportée, il faut lui appliquer le genre de graduation qui convient à une carte plate, en y traçant des méridiens perpendiculaires à l'équateur, et des parallèles à ce cercle éloignés les uns des autres de 700 stades.

Si alors aucune position ne se trouve rangée sous la graduation qui lui est propre, il faut regarder cette carte

carte comme un premier essai informe, qui, envisage du côté de la science, ne mérite nulle attention. Mais si, au contraire, cette graduation fait voir que les points les plus essentiels s'éloignent peu de celle qu'ils-ont réellement sur le globe, on sera forcé de croire, sans doute, que leur emplacement n'a pu être déterminé que par des connaissances positives, dont le souvenir peut s'être perdu, mais dont l'exactitude se découvre encore dans les monumens que l'ignorance a défigurés, sans être parvenue à les détruire.

Les distances les plus importantes et les plus difficiles à fixer dans les cartes qu'Eratosthènes construisait, étaient celles du cap Sacrum, à Issus, qui donnait fa longueux de la Méditerranée; et celle de ce même cap, à l'embouchure du Gange, qui déterminait à la-fois l'étendue de l'Europe et de l'Asie.

La carte qu'il consultait, lui donnnait 70,000 stades d'intervalle à l'ouverture du compas, entre le cap Sacrum de l'Ibérie et l'embouchure du Gange; et comme la construction d'une carte décide seule de l'évaluation qu'il faut donner aux distances qu'elle offre, et que dans une carte plate; les degrés de longitude sont nécessairement toujours égaux; ces 70,000 stades ne pouvaient représenter que 100 degrés justes. Or, c'est à 36 minutes, 15 secondes près la distance précise que les observations modernes mettent entre l'une et l'autre de ces positions; car, selon les meilleures observations, l'embouchure orientale du Gange est à 99 degrés, 23 minutes, 45 secondes loin du cap Saint-Vincent. Si l'on y ajoute les 36 minutes, 15 secondes de différence en moins, néces-

Legens. Tome IV.

C

saires pour arriver à la distance indiquée par Eratosthènes, on aura les 100 degrès que présentait sa carte.

De même, pour l'intervalle compris entre le cap Sacrum et Issus, il trouvait 30,300 stades, qui valaient 43 degrés, 17 minutes, 8 secondes, à raison de 700 stades au degré; et c'est encore à 1 degré, 22 minutes, 52 secondes piès, la longueur que nous lui connaissons aujourd'hui, puisque la distance entre le cap Saint-Vincent et Alexandrette, très-près de l'ancienne Issus, est de 44 degrés, 40 minutes, 0 secondes; la différence entre cette mesure, et celle donnée en plus par Etatosthènes, est d'un degré, 22 minutes, 52 secondes, d'où il resulte la position à 43 degrés, 17 minutes, 8 secondes.

Il donnait donc ainsi des résultats justes, d'après des suppositions fausses; car, en comptant 70,000 stades du cap Sacrum au Gange, il admettait plus du tiers de 200,000 stades qu'il donnait à ce parallèle; et dans la réalité, il y a moins du tiers de ce cercle apuisque cette étendue n'est que de 99 degrés, 23 mirutes, 40 secondes.

Les tres anciens géographes avaient donc eu raison de mettre l'embouchure du Gange au 100me degré de longitude, à partir du cap Sacrum; mais Eratosthènes, faute de les entendre, avait tort de donner à cette étendue 126 degrés, 7 minutes, 34 secondes, résultant du nombre de 70,000 qu'il comptait, et qui en supposaient 555 dans le degré du cercle. S'il eût eu nos connaissances, il eût vu:

1°. Que l'embouchure du Gange n'était pas près

du 30<sup>me</sup> degré de latitude, comme il le supposait, mais seulement au 23<sup>me</sup>.

- 2º. Qu'à cette latitude, le degré du parallèle, qui est 52,514 toises, devait lui donner 641 stades :
- 3º. 'Qu'au lieu de 70,000 stades qu'il comptait du cap Sacrum à l'embouchure orientale du Gange, il n'aurait dû en compter que 64,100;
- 4°. Le même principe lui eût donné la latitude d'Issus, à 36 degrés environ;
- 5°. Il eût vu qu'à cette latitude, le degré de longitude ne renferme que 46,154 toises, ou so lieues, 514 toises, ce qui lui aurait donné environ 31,223 stades, au lieu de 30,300;
- 6°. Mais, sur-tout, il eût vu qu'il ne devait pas tenir compte, dans toute cette carte, de la diminution qu'éprouvait le parallèle à la hauteur du 36me degré de latitude. Le fond d'exactitude de cette carte d'Eratosthènes, contraste trop avec l'usage qu'il en fit, pour que les connaissances que ce travail suppose, puissent appartenir à son siècle, ni à lui-même; et cela se prouve, d'abord par l'erreur qu'on lui voit faire de la longueur du continent, comparée à sa circonférence du parallèle de Rhodes. De plus, parce qu'aucun des peuples qui existaient alors ne possédait assez de géographie astronomique, pour avoir pu déterminer, avec tant d'exactitude, les distances indiquées sur sa carte.

Car, si l'on compare ces travaux géographiques avec ceux du siècle dernier, on verra que ceux-ci étaient bien loin d'avoir, sur la longueur de la Méditerranée et sur la distance du Gange, des notions

qui approchassent de la justesse de celui qui se trouve sur la carte qu'Eratosthènes copiait, quoique espaces eussent été parcourus sans relâche, pendant plus de 1900 ans, depuis l'époque de la publication de cette carte. Nicolas/Samson, en 1652, et Guillaume Samson, en 1668, comptaient encore du cap Sacrum à Issus, 60 degrés d'intervalle; ce qui donnait à la Méditerranée une étendue de près d'un tiers de plus qu'elle n'a réellement. Ils plaçaient aussi l'embouchure du Gange à 125 degrés du cap Sacrum, et c'était 25 degrés de trop vers l'Orient, lesquels donnaient plus de 600 lieues d'erreur, en mesurant à l'ouverture du compas; tandis que, dans la carte d'Eratosthènes, qui se trouve rectifiée dans l'ouvrage que j'analyse, l'erreur n'est que de 14 lieues, provenant vraisemblablement de ce que cet ancien, ou d'autres avant lui, avaient négligé quelques fractions, afin de fixer la somme des distances en nombres ronds.

On sait très-bien actuellement combien il est nécessaire d'avoir, pour fixer les longitudes des observations correspondantes de quelques phénomènes célestes, tels qu'une éclipse de soleil ou de satellites, pour croire qu'aucun des anciens peuples, dont nous avons l'histoire, aient pu s'en occuper; et même, malgré les progrès de l'astronomie, la découverte des satellites de quelques planètes, et la perfection des instrumens, nous n'avons encore qu'un assez petit nombre de lieux déterminés avec une exactitude rigoureuse. A plus forte raison, les peuples de l'antiquité, venus à notre connaissance, n'ont-ils pu nous égaler dans ce genre de travail.

Pour s'en assurer, il suffira de jeter un coup-d'œil sur les principales nations qui occupaient alors les bords de la Méditerranée.

Les Phéniciens, il est vrai, avaient parcouru cette mer; mais il est certain qu'ils n'ont jamais su de géographie astronomique; et que deux siècles après Eratosthènes, ils n'avaient encore que des principes fort erronnés sur cette science; car il est facile d'en juger, par les erreurs que Ptolémée relève dans les ouvrages et dans les cartes que Martin de Tyr avait composés.

On sait que les Egyptiens, avant l'invasion de Cambyse, sortaient peu de leur pays, et que depuis cette époque jusqu'à l'arrivée d'Alexandre, ils n'ont fait que perdre les connaissances anciennes qu'ils avaient pu recueillir.

Les Romains, occupés d'abord à soumettre l'Italie, n'ont commencé à construire des flottes que pour la première guerre punique qui précéda, de peu d'années, le tems où écrivait Eratosthènes; ainsi ils ne pouvaient, par eux-mêmes, avoir aucune notion sur l'étendue de la Méditerranée.

Les Carthaginois n'étaient pas plus habiles que les Tyriens, à en juger par le Périple (1) qui nous reste de l'expédition d'Hannon. On y voit que cette nation commerçante n'employait pas les observations astronomiques dans ses voyages: d'ailleurs, si Eratosthènes

<sup>(1)</sup> Les Grecs appelaient ainsi tout voyage le long des côtes.

avait puisé chez eux quelques connaissances, il est probable qu'il n'aurait pas mis Carthage sous le méridien du détroit de Sicile; ou bien il faudrait convenir que les Carthaginois n'avaient aucune notion exacte, même sur les pays qui avoisinaient le leur.

Parmi les Grecs, si l'on excepte Pithéas, sur lequel je reviendrai bientôt, on n'en voit aucun qui se soit occupé de géographie astronomique, avant la fondation de l'école d'Alexandrie. Les descriptions géographiques les plus amples qu'ils eussent faites jusqu'alors, n'étaient que des récits vagues, sur la disposition et l'étendue des différentes contrées; semblables à celui qu'Hérodote (liv. IV, §. 40, 45,) lisait aux jeux olimpiques de l'an 456, avant l'ère vulgaire. On y trouve le résultat des recherches qu'il avait faites dans ses voyages à Tyr, en Egypte, dans l'Asie mineure, où il venait de consulter les peuples qui avaient envoyé des colonies jusqu'aux extrêmités de l'Europe. On doit croire qu'Hérodote présentait à la Grèce assemblée, le corps de géographie le plus complet et le plus exact qu'il cût encore vu, et son ouvrage nous semble fixer, à cet égard, l'état des connaissances de son siècle. Cependant, on n'y découvre aucun principe, aucun élément, qui annonce la plus légère idée d'une observation, même sur les latitudes, et qui puisse aider à deviner comment il concevait l'arrangement des différentes parties du globe.

Hérodote fait une erreur étrange, en assurant, comme une chose très-connue alors, que l'Europe seule était plus longue que l'Asie et l'Afrique prises ensemble. Une pareille assertion, née et soutenue au

milieu des nations qui naviguaient le plus, fait asses voir qu'elles n'avaient encore aucune espèce de notions sur la distance que leurs vaisseaux devaient parcourir pour arriver à Gadès; qu'elles y allaient à peuprès, comme on va à la recherche d'un pays dont on ne fait que soupçonner l'existence.

Dans la suite, les Grecs parvinrent à rassemblet quelques itinéraires semblables à celui de la marche d'Alexandre, qui n'avait à sa suite personne qui fût capable de faire une observation tant soit peu exacte. Ils eurent aussi des périples dans le genre de celui de Scylax, où les distances, le long des côtes, étaient estimées, tantôt en stades, tantôt en journées de navigation. Mais on conçoit combien ces méthodes étaient insuffisantes pour faire connaître la situation des pays, et pour en fixer les limites correspondantes aux cercles de la sphère.

Ces détails rapides doivent suffire, citoyens, pous démontrer qu'aucun des peuples qui naviguaient sur la Méditerranée, n'était en état de fournir des connaissances précises sur son étendue. Chacun d'eux, pris séparément, pouvait bien connaître quelques parties des rivages de cette mer; mais son ensemble leur était aussi impossible à saisir, qu'il l'était pour nous dans le dernier siècle, avant que nos astronomes fussent allés déterminer les bords de son bassin. Les distances particulières, données par Eratosthènes, peuvent être considérées comme le résultat des erreurs de ces divers peuples. C'est probablement lui qui aura arrangé les distances dans le cadre où celle du cap Sacrum à Issus était fixée, comme il aura disposé, d'après l'iti-

néraire d'Alexandre, les distances d'Issus aux portes Caspiennes et à l'Indus, sans rien changer à la position des bouches du Gange, qu'il trouvait également fixée sur quelque carte ou dans quelque ouvrage qui ont cessé d'être connus. Car il est remarquable que pas une des distances intermédiaires n'est exacte dans Eratosthènes, tandis que les grandes mesures sont ou penvent être considérées comme justes. Il paraîtra sans donte, impossible de croire qu'en accumulant et en combinant les erreurs, le hasard ait produit des vérités; et sur tout si l'on fait attention qu'elles n'ont pu appartenir qu'à une géographie aidée de tous les secours de l'astronomie.

Ces connaissances, très - anciennes, n'étaient pas bornees à l'intérieur du continent ; elles embrassaient, sans doute, le globe entier. Nous allons en indiquer des traces sur les côtes de l'Océan Atlantique. Cetles de l'Europe, au delà des colonnes d'Hercule, n'étaient connues d'Eratosthènes que par les écrits de Pythéas. Cet homme, né à Marseille, se vantait d'avoir parcouru toutes les contrées maritimes de l'Europe, depuis le Tanaïs jusqu'à Thule, sous le cercle polaire, entreprise inconcevable de la part d'un particulier qui paraît avoir joui d'une fortune médiocre, dans un siècle où les voyages étaient si pénibles et si coûteux; que Polybe, Dicearque, Strabon, et d'autres, ont regardé le récit de Pythéas comme une fable grossière, quoiqu'ils n'eussent pas, contre les assertions renfermées dans ses récits. les preuves que nous allons leur opposer.

## TRENTE SEPTIÈME SÉANCE.

(11 Germinal.)

## MATHÉMATIQUES.

## LAPLACE, Professeur.

Pour bien connaître les propriétés des corps, on a d'abord fait abstraction de leurs propriétés particulières, et l'on n'a vu en eux, qu'une étendue figurée, mobile et impénétrable. On a fait encore abstraction de ces deux dernières propriétés générales, en considérant l'étendue simplement comme figurée. Les nombreux rapports qu'elle présente sous ce point de vue, sont l'objet de la géométrie. Enfin, par une abstraction encore plus grande, on n'a envisagé dans l'étendue, qu'une quantité susceptible d'accroissement et de diminution; c'est l'objet de la science des grandeurs en général, ou de l'arithmétique universelle, dont nous sommes occupés dans les leçons précédentes. Ensuite on a restitué successivement aux corps, les propriétés dont on les avait dépouillés; l'observation et l'expérience en ont fait connaître de nouvelles; et l'on a déterminé les nouveaux rapports qui naissaient de ces additions successives, - en s'aidant toujours des rapports précédemment découverts. Ainsi, la mécanique, l'astronomie,

l'optique, et généralement toutes les sciences qui s'appuient à la fois sur l'observation et le calcul, ont été créées et perfectionnées. Vous voyez par là que ces sciences diverses s'enchaînent les unes aux autres, et qu'elles ont une source commune dans la science des grandeurs, dont l'utile influence s'étend sur toute la philosophie naturelle. Cette méthode de décomposer les objets, et de les recomposer, pour en saisir parfaitement les rapports, se nomme analyse. L'esprit humain lui est redevable de tout ce qu'il sait avec pré ision sur la nature des choses.

L'étendue figurée dont je me propose de vous entretenir ici, n'existe qu'avec trois dimensions; mais pour la considérer suivant la méthode analytique, on commence par la dépouiller de deux de ces dimensions; et en la réduisant ainsi à une seule, on a l'idée de la ligne. Si, dans cette idée, on écarte tout rapport avec deux dimensions, on a l'idée de la ligne droite; car, quoiqu'une ligne courbe n'ait qu'une dimension, cependant l'idée de la courbure suppose nécessairement la considération de deux dimensions. L'extrêmité de la ligne forme le point qui est la dernière abstraction de l'entendement, dans la considération de l'étendue. La surface est l'étendue envisagée avec deux dimensions; et si, dans cette idée, on fait entièrement abstraction de la troisième, on a l'idée du plan. Enfin, l'étendue avec ses trois dimensions forme le solide.

La ligne droite est la plus courte de toutes celles que l'on peut mener d'un point à un autre.

Si deux droites se rencontrent en deux points,

elles se confondent; si elles ne se rencontrent que dans un point, elles forment un angle par leur inclinaison mutuelle.

Deux droites qui, promagées à l'infini, de chaque côté, ne se rencontrent jamais, sont parallèles. Les perpendiculaires élevées sur l'une de ces lignes, et prolongées jusqu'à l'autre ligne, sont toutes égales. Les parallèles sont également inclinées sur une droite quelconque.

La démonstration de ces propositions fort simples, laisse peut-être que que chose à desirer du côté de la rigueur; mais leur seul énoncé produit la conviction là plus entière. Il ne faut donc pas dans l'enseignement, insister sur ce qui peut manquer encore à la rigueur des preuves que l'on en donne, et l'on doit abandonner cette discussion aux métaphysiciens géomètres, du moins, jusqu'à ce qu'elle ait été suffisamment éclaircie, pour ne laisser aucun nuage dans l'esprit des tommençans. Les sciences même les plus exactes renserment quelques principes généraux que l'on saisit par une sorte d'instinct qui ne permet pas d'en douter, et auquel il est bon de se livrer d'abord. Après les avoir suivis dans toutes leurs conséquences, et s'être fortifié l'esprit par un long exercice dans l'art de raisonner; on peut, sans danger, revenir sur ces principes qui se présentent alors dans un plus grand jour; et l'on risque moins de s'égarer, en cherchant à les démontrer avec rigueur. Si l'on insiste trop en commençant, sur l'exactitu le de leurs démonstrations, il est à craindre que de vaines subtilités ne produisent de fausses idées, qu'il est très - dissicile ensuite de rectifier. Malheureusement, les exemples de personnes égarées pour toujours, par ces subtilités, ne sont pas rares. Cependant, on ne peut se dispenser d'une extrême rigueur, de la l'enseignement de la géométrie, que, relativement aux premières propositions sur la ligne droite et les parallèles; tout le reste doit être démontré de la manière la plus rigoureuse: car, s'il est utile d'écarter les subtilités d'une fausse métaphysique, il importe également d'accoutumer l'esprit à n'accorder une entière confiance qu'aux choses parfaitement prouvées; et rien n'est plus propre à remplir ce double objet, que les démonstrations exactes et sensibles de la géométrie.

L'uniformité de la courbure de la circonférence en fait la mesure la plus naturelle des angles. En supposant le sommet d'un angle, au centre d'un cercle dont le rayon représente l'unité, cet angle peut être pris pour l'arc même, intercepté entre ses côtés. Il n'est pas même nécessaire que le sommet de l'angle soit au centre, pour que la circonférence puisse lui servir de mesure. En vertu d'une propriété remarquable du cercle, quelle que soit la position de ce sommet, l'angle sera toujours mesuré par la demisomme de deux arcs compris entre ses côtés prolongés, si cela est nécessaire, l'arc convexe vers le sommet étant pris négativement.

L'égalité de la somme des trois angles, à deux angles droits, est un des résultats les plus utiles de la géométrie élémentaire. En général, dans un polygone que l'onque, qui n'a point d'angles rentrans, la somme de tous les angles intérieurs, est égale à deux fois autant d'angles

droits, que le polygone de côtés, moins quatre angles droits.

Une des parties les plus importantes des élémens, est la théorie des lignes proportionnelles. Cette théorie est fondée sur la proposition suivante: Une droite, menée parallèlement à la base d'un triangle, divise ses côtés, en parties proportionnelles. Il est facile de la démontrer, quand un des côtés et sa partie sont commensurables; car si l'on porte la commune mesure sur ce côté, et si par les extrêmités de toutes les divisions, on mène des parallèles à la base, on prouve aisément qu'elles divisent le second côté, dans le même nombre de parties égales; et qu'ainsi, l'une quelconque de ces parallèles, partage les deux côtés en parties proportionnelles. Si le côté et sa partie sont incommensurables, nommons A et a, les deux côtés du triangle; B et b, leurs parties retranchées par la parallèle à la base. Si l'on conçoit le côté A, divisé dans un nombre n de parties égales, et si l'on porte une de ces parties sur B, elle y sera contenue un certain nombre de fois, avec un reste, que je désigne par R. En menant donc par l'extrêmité de B-R, une droite parallèle à la base, elle retranchera du côté a, une partie b-r, telle que  $\frac{b-r}{a} = \frac{B-R}{A}$ ; d'où l'on tire

$$\frac{B}{A} - \frac{b}{a} = \frac{R}{A} - \frac{r}{a}.$$

Le nombre n pouvant être augmenté à volonté, les restes R et r peuvent être diminués à l'infini; la différence  $\frac{B}{A} - \frac{b}{a}$  est donc plus petite qu'aucune grandeur donnée. Or deux quantités dont on peut prouver que la différence est moindre qu'aucune grandeur donnée, sont evidemment égales entr'elles; c'est en cela que consiste le premier principe de la méthode des limites; on a donc  $\frac{B}{A} = \frac{b}{a}$ 

On nomme figures semblables, celles qui ont les angles correspondans egaux, et les côtés homologues proportionnels. Dans deux triangles, l'égalité des angles correspondans entraîne la proportionalité des côtés homologues, et réciproquement.

Deux figures sont semblables, quand elles sont formées d'un même nombre de triangles semblables, et semblablement disposés.

Si d'un point fixe quelconque, on mène des droites aux angles d'un polygone, et si l'on prolonge ces droites proportionnellement à leurs longueurs; en joignant leurs extrêmités, on formera un sécond polygone semblable au premier. Deux points placés sur une droite menée par le point fixe, du même côté, et à des distances de ce point, proportionnelles aux côtés des polygones, sont semblablement placés par rapport à ces polygones; deux droites terminées par des points semblablement placés, sont elles mêmes semblablement placées; elles sont homologues et proportionnelles aux côtés des polygones.

Ainsi, l'on peut, dans un très-petit espace, représenter exacrement les contours d'une grande figure tracée sur un vaste terrain, et la position des objets qu'elle renterme. Si des deux extrêmités d'une base prise à volonté sur le terrain, on observe les angles que les rayons visuels des objets forment avec elle; si l'on prend ensuite sur le papier, une ligne pour représenter la base, et que l'on mène par ses extrêmités, des droites ani fassent avec elle les mêmes angles que les rayons visuels des objets font avec la base; les points de concours de ces droites détermineront sur le papier, la position respective de ces objets; le rapport de leur distance mutuelle, à la base, sera le même dans les deux figures. Voilà une des applications les plus usuelles et les plus utiles de la géométrie.

Considérons maintenant les surfaces. Celle d'un rectangle est égale au produit de sa base par sa hauteur. Pour avoir une idée juste de ce que l'on doit entendre par le produit de deux lignes, il faut concevoir une droite quelconque prise pour unité, et considérer ces lignes comme des nombres abstraits qui expriment les rapports de leurs longueurs, à l'unité linéaire. Le produit de ces lignes, sera le quarré formé sur l'unité linéaire, répété autant de fois qu'il y a d'unités dans le produit des deux nombres précédens.

En général, on peut multiplier ou diviser un nombre quelconque de lignes les unes par les autres, extraire ensuite les racines de ces produits, ou de ces quotiens, ces lignes étant considérées comme des nombres abstraits; la dimension du résultat final indiquera l'espèce de ses unités. Ainsi en multipliant quatre lignes les unes par les autres, et extrayant la racine quarrée du produit, le résultat sera une stirface égale au quarré de l'unité linéaire, répété autant de fois qu'il y a d'unités dans cette racine.

Il est sacile de démontrer que la surface du rectangle est le produit de sa base par sa hauteur, quand l'une et l'autre sont commensurables; si elles sont incommensurables, on le prouvera par un raisonnement analogue à celuique nous avons employé relativement aux lignes proportionnelles.

Un parallelograme est égal en surface, au rectangle de même base et de même hauteur. La surface d'un triangle est la moitié du produit de sa base par sa hauteur. Les surfaces des figures semblables sont entr'elles comme les quarres de leurs lignes homologues. Le quarré formé sur l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la somme des quarrés formés sur ses côtés. Si, d'un point fixe, on mène à la circonférence d'un cercle, une droite indéfinie, le produit des deux parties de cette droite, comprise entre le point fixe et chacun des points où elle rencontre la circonférence, est toujours le même, quelle que soit la position de la droite, pourvu qu'elle passe par le point fixe; ce qui fournit divers procédés pour trouver une moyenne proportionnelle entre deux lignes données. Je ne fais que vous rappeler ces shéorêmes qui vous sont bien connus; mais je dois observer que la belle propriété des triangles rectangles et celle des triangles semblables, sont les principaux résultats que l'analyse emprunte de la géométrie, dans ses applications.

Lasurface d'un polygone quelconque circonscrit au cercle, est la moitié du produit du rayon par le contour du polygone; d'où il suit que les surfaces des polygones circonscrits, sont entr'elles comme leurs périmètres. Il en résulte encore que la surface du cercle est le produit du rayon par la demi-circonférence; mais ce passage du polygone au cercle, mérite une attention

tettion particulière. Il est visible que plus on multiplie les côtés du poligone circonscrit, plus son périmètre approche en longueur, de la circonférence, plus sa surface approche de celle du cercle. Ainsi le produit du rayon par le demi-contour des poligones successifs, a pour limite le produit du rayon par la demicirconférence, puisqu'il en approche sans cesse, et qu'il peut en différer moins que d'aucune grandeur donnée. La surface de ces poligones a pareillement la surface du cercle pour limite : or il est évident que les deux limites d'une grandeur et de son expression doivent être égales entr'elles; c'est en cela que consiste le second principe fondamental de la théorie des limites, principe qui peut s'énoncer ainsi: La limite de l'expression d'une suite de grandeurs, est l'expression de la limité de ces grandeurs; la surface du cercle est donc égale au produit du rayon par la demi-circonfèrence.

La méthode des limites sert de base au calcul infinitésimal. Pour faciliter l'intelligence de ce calcul, il
est utille d'en faire remarquer les premiers germes, dans
les vérités élémentaires qu'il convient toujours de
démontrer suivant les méthodes les plus générales. On
donne ainsi à-la-fois, aux élèves, des connaissances,
et la méthode pour en acquérir, de nouvelles. En continuant de s'instruire, ils ne font que suivre la route
qui leur a été tracée, et dans laquelle ils ont contracté
l'habitude de marcher; et la carrière des sciences leur
devient beaucoup moins pénible. D'ailleurs, le système
des connaissances liées entr'elles par une méthode unifotme, peut mieux se conserver et s'étendre. Préférez
donc, dans l'enseignement, les méthodes générales,

Leçons. Tome IV.

attachez vons à les présenter de la manière la plus simple; et vous verrez en même tems, qu'elles sont presque toujours les plus faciles.

Toutes les tentatives que l'on a faites pour déterminer le rapport de la circonférence au diamètre, ont été infructueuses: on est parvenu à s'assurer qu'il est irrationel; mais ce rapport est maintenant connu avec une précision beaucoup plus grande que ne l'exigent nos besoins, ensorte que le rapport rigoureux n'est qu'un objet de curiosité. Pour en avoir la valeur approchée, on a inscrit et circonscrit au cercle des polygones réguliers, en doublant continuellement leurs côtés, et en déduisant les contours de ces polygones, successivement les uns des autres, ce qui peut se faire par des procédés fort simples. On est ainsi parvenu à deux polygones inscrits et circonscrits, dont les contours différaient très-peu de la circonférence et la comprenoient entr'eux. Archimède a trouvé de cette manière, au moyen de deux polygones de 96 côtés, que le rapport de la circonsérence au diamètre n'était, ni plus grand que  $3\frac{10}{70}$ , ni moindre que  $3\frac{10}{71}$ , ensorte qu'il est fort approchant de celui de 22 à 7, et ce rapport sussit aux besoins des arts. Le rapport plus approché de 355 à 113, suffit dans tous les cas.

Par une propriété remarquable, le cercle est de toutes les figures qui ont le même périmètre, celle qui renferme le plus grand espace.

La considération de la ligne droite et de la circonférence, donne lieu à beaucoup de problêmes trèspiquans, dont on peut trouver des solutions fort élégantes; un choix bien sait de ces problêmes que l'on proposerait à résoudre aux élèves, exercerait leur esprit d'une manière utile, et graverait dans leur mémoire, les propositions les plus intéressantes de la géométrie.

Si l'on en croit plusieurs historiens de l'antiquité, la géométrie doit sa naissance à l'arpentage; mais il est plus vraisemblable que les besoins des arts ont fait découvrir les diverses propositions géométriques qui leur sont relatives, et que l'ensemble de ces propositions étendues et multipliées par les spéculations des philosophes, a formé la géométrie. La méthode qui se présente le plus naturellement pour mesurer la surface d'un giand terrain, consiste à le dessiner en petit, et à évaluer la surface du petit poligone en la réduisant à un quarré, ce qui est facile; en multipliant ensuite cette surface, par le quarré du rapport de deux lignes homologues dans le grand et dans le petit polygone, on a la surface du plus grand; mais on peut l'obtenir avec plus de précision, sans recourir à la considération des polygones semblables.

La figure dont on veut avoir la surface, peut toujours être partagée en triangles; la mesure de leurs côtés donnera leur surface, au moyen de ce théorême: La surface d'un triangle est égale à la racine quarrée du produit de ces quatre lignes; la demi-somme des côtés, et la différence de cette demi somme, à chacun deux. Il serait très-pénible, et souvent impossible, de mesurer chacun des côtés de ces triangles; mais leur longueur étant déterminée par les mesures d'une base et des angles que font avec cette base, les rayons visuels

de leurs extrêmités observées des extrêmités de la base, il ne s'agit que d'avoir le rapport de cette l'ongueur à ces mesures; et il est aisé de voir que ce problême se réduit à déterminer dans un triangle, les angles et les côtés, lorsque parmices six grandeurs, on en connaît assez pour que les autres soient déterminées. La solution de ce problême est l'objet de cette branche de la géométrie, que l'on a nommée trigonométrie, et dont l'analyse même a su tirer de grands avantages.

Si l'on conçoit un triangle inscrit dans un cercle, les côtés du triangle seront les cordes des arcs dont les moitiés mesurent les angles opposés; une table qui donnerait en parties du rayon, les longueurs des cordes correspondantes à tous les arcs, depuis zéro jusqu'à la circonsérence, serait donc connaître les rapports des côtés du triangle, au moyen de ses angles, et réciproquement. C'est ainsi que l'on a, pendant long-tems, envisagé cet objet; mais, puisque les angles du triangle inscrit n'ont pour mesure que la moitié des arcs compris entre leurs côtés, il paraît plus simple de faire correspondre aux arcs, dans les tables, les cordes des arcs doubles; et pour ne pas considérer deux systêmes d'arcs, au lieu de ces cordes, on peut n'employer que leurs moitiés qui se déterminent, en abbaissant une perpendiculaire de l'extrêmité d'un arc simple, sur le diamètre qui passe par l'autre extrêmité.

Les tables actuelles sont fondées sur ces considérations; et ce changement qui paraît être peu de chose en lui-même, est cependant d'une grande importance soit dans la géométrie, soit dans l'analyse.

La perpendiculaire dont je viens de parler, se nomme sinus de l'arc; le cosinus est la partie du diamètre, comprise entre le centre et le sinus; c'est le sinus du complément de l'arc au quart de la circonférence. On a encore introduit dans la trigonométrie, la considération des tangentes, qui simplifie souvent les calculs. La tangente d'un arc est la droite qui touche une des extrêmités de l'arc, et qui se termine à la rencontre du prolongement du rayon mené par l'autre extrêmité. La sécante de l'arc, est le rayon ainsi prolongé. Les cotangentes et les cosécantes sont les tangentes et les sécantes du complément de l'arc au quart de la circonférence. Toutes ces grandeurs sont supposées divisées par le rayon que l'on prend pour unité; en sorte qu'elles sont des nombres abstraits. Il est facile de voir que la tangente est le rapport du sinus au cosinus, et que la sécante est l'unité divisée par le cosinus.

Le signe de ces diverses grandeurs mérite une attention particulière. Le sinus d'un arc est positif, depuis zéro jusqu'à la demi circonférence: le cosinus devient négatif, ou prend une position contraire, quand l'arc surpasse le quart de la circonférence. Si l'arc devient négatif, son sinus change de signe, et son cosinus reste le même. Ainsi les résultats relatifs aux angles aigus, s'appliquent aux angles obtus, en y changeant le signe de leurs cosinus; les résultats relatifs à la somme des deux angles, s'étendent à leur

différence, en faisant un des angles négatifs, et en changeant le signe de son sinus.

Quoiqu'un angle ne puisse jamais surpasser deux angles droits, cependant les géomètres qui cherchent toujours à s'élever aux plus grandes généralités, ont considéré les arcs mesures des angles, comme pouvant surpasser la demi-circonférence, et même un nombre quelconque de circonférences.

Au-delà de la demi-circonférence, les sinus tombent au-dessous du diamètre qui passe par la première extrêmité de l'arc; ils redeviennent nuls, quand l'arc devient égal à la circonférence; ensuite, ils sont positifs, et les mêmes que dans la première moitié de la circonsérence. Il suit de-là que le sinus d'un arc ne change point, lorsque l'arc augmente d'un nombre quelconque de circonsérences; il ne fait que changer de signe, lorsque l'arcaugmente d'un nombre impair de demi-circonférences; enfin, il est le même que le sinus d'un non bre impair de demi circonférences, moins cet arc. Ainsi, à un même sinus, répondent une infinité d'arcs différens; l'équation entre l'arc et le sinus doit par conséquent donner pour l'arc une infinité de valeurs; elle n'est donc pas algébrique. Nous donnerons, dans la suite, cette équation décomposée dans ses facteurs simples.

Le cosinus d'un arc est positif dans le premier quart de la circonférence, et négatif dans le second quart; il ne change point, quand l'arc augmente d'un nombre quelconque de circonférences; il ne sait que changer de signe, quand l'arc augmente d'un nombre impair de circonférences. (55)

Le théorême fondamental de la théorie des sinus, consiste en ce que le sinus de la somme de deux angles, est égal au produit du sinus du premier, par le cosinus du second; plus au produit du sinus second, par le cosinus du premier. Si l'on fait dans ce théorême, le second angle négatif, il donne le sinus de la différence de deux angles; si l'on augmente d'un angle droit, le premier angle, il donne le cosinus de la somme ou de la différence de deux angles. Ces divers résultats qui se déduisent d'un seul théorême, par un changement convenable dans le signe des grandeurs, et qu'il est facile de démontrer d'une manière directe, sont très propres à faire comprendre la nature et les usages des quantités négatives.

On peut, au moyen de ces résultats, déterminer successivement les sinus et les cosinus des angles multiples de la dix-millième partie de l'angle droit, quand on a ceux de ce petit angle, que l'on obtiendra de cette monière. La tangente de la moitié de l'angle droit, est égale à l'unité; or la tangente de la moitié d'un angle, est le quotient de la division de la tangente de l'angle, par l'unité plus la racine quarrée du quarré de la tangente augmenté de l'unité; on aura donc, par une suite de divisions successives, la tangente du quart, du huitième, etc. de l'angle droit; et l'on parviendra ainsi à la tangente d'un angle trèspetit. En observant ensuite que les tangentes de trèspetits angles, sont à fort peu-près proportionnelles à leurs arcs, on aura la tangente du dix-millième de l'angle droit, et cette tangente pourra être prise pour le sinus du même angle. On aura son cosinus, en extrayant la racine quarrée de la dissérence du quarré du sinus à l'unité.

C'est par de semblables procédés, que les premières tables de sinus et de cosinus, ont été construites; il a suffi de les étendre jusqu'à la moitié de l'angle droit, parcè que le sinus et le cosinus d'un angle, sont les mêmes que le cosinus et le sinus de son complément.

Depuis l'invention des logarithmes, les tables ne renferment que les logarithmes des sinus, cosinus, tangentes, etc.; car l'avantage de cette heureuse découverte se fait principalement sentir dans l'emploi de ces quantités, et la première table de logarithmes construite par Neper, leur était relative.

Les tables trigonométriques ne s'étendent que depuis zéro jusqu'à l'angle droit, parce qu'au-delà, les sinus, cosinus, etc. redeviennent les mêmes au signe près. Il est donc naturel de regarder cet intervalle, comme l'unité des angles, ainsi que le rayon est considéré comme l'unité des sinus; or, il est avantageux, dans notre système arithmétique, de diviser toutes les unités, en parties décimales; l'angle doit donc êtro divisé de la même manière. Déjà, l'on avoit substitué la division décimale du rayon, à la division sexagésimale que les anciens avaient adoptée pour le rayon et les angles; mais on conservait la seconde de ccs divisions. Dans le nouveau système des poids et mesures, la division décimale a été étendue aux angles eux-mêmes; et c'est sur ce parrage si naturel de l'angle droit, qu'est sondé le choix du mêtre qui est la dix-millionième partie de l'angle droit mesuré par le quart du méridien terrestre.

La résolution des triangles rectilignes est très-facile, au moyen des tables dont je viens de parler. Si l'on connaît un côté et les deux angles adjacens, on a le troisième angle, en retranchant de deux angles droits, la somme des deux angles donnés; on a ensuite les autres côtés, en observant que les sinus des angles sont proportionnels aux côtés opposés.

Si l'on connaît deux côtés et l'angle compris, on a la somme des deux autres angles, en retranchant l'angle connu, de deux angles droits; on a leur différence par cette proportion; la somme des deux côtés connus est à leur différence, comme la tangente de la demi-somme des angles opposés à ces côtés, est à la tangente de leur demi-différence.

Si l'on connaît les trois côtés du triangle, on a les angles par cette proportion; le produit des deux côtés qui comprennent un angle, est au produit des deux restes que l'on obtient, en retranchant chacun de ces côtés, de la demi-somme des trois côtés; comme l'unité, est au quarré du sinus de la moitié de l'angle compris entre les deux côtés.

Considérons présentement l'étendue avec ses trois dimensions. La rencontre des plans forme les angles solides des polyèdres, comme la rencontre des lignes forme les angles des polygones. Deux plans qui se rencontrent, se coupent suivant une droite; leur inclinaison mutuelle se mesure par l'angle que forment deux perpendiculaires menées dans chacun d'eux, d'un même point de leur intersection commune.

extrayant la racine quarrée de la dissérence du quarré du sinus à l'unité.

C'est par de semblables procédés, que les premières tables de sinus et de cosinus, ont été construites; il a suffi de les étendre jusqu'à la moitié de l'angle droit, parce que le sinus et le cosinus d'un angle, sont les mêmes que le cosinus et le sinus de son complément.

Depuis l'invention des logarithmes, les tables ne renferment que les logarithmes des sinus, cosinus, tangentes, etc.; car l'avantage de cette heureuse découverte se fait principalement sentir dans l'emploi de ces quantités, et la première table de logarithmes construite par Neper, leur était relative.

Les tables trigonométriques ne s'étendent que depuis zéro jusqu'à l'angle droit, parce qu'au-delà, les sinus, cosinus, etc. redeviennent les mêmes au signe près. Il est donc naturel de regarder cet intervalle, comme l'unité des angles, ainsi que le rayon est considéró comme l'unité des sinus; or, il est avantageux, dans notre système arithmétique, de diviser toutes les unités, en parties décimales; l'angle doit donc êtro divisé de la même manière. Déjà, l'on avoit substitué la division décimale du rayon, à la division sexagésimale que les anciens avaient adoptée pour le rayon et les angles; mais on conservait la seconde de cos divisions. Dans le nouveau système des poids et mesures, la division décimale a été étendue aux angles eux-mêmes; et c'est sur ce partage si naturel de l'angle droit, qu'est sondé le choix du mêtre qui est la dix-millionième partie de l'angle droit mesuré par le quart du méridien terrestre.

La résolution des triangles rectilignes est très-facile, au moyen des tables dont je viens de parler. Si l'on connaît un côté et les deux angles adjacens, on a le troisième angle, en retranchant de deux angles droits, la somme des deux angles donnés; on a ensuite les autres côtés, en observant que les sinus des angles sont proportionnels aux côtés opposés.

Si l'on connaît deux côtés et l'angle compris, on a la somme des deux autres angles, en retranchant l'angle connu, de deux angles droits; on a leur différence par cette proportion; la somme des deux côtés connus est à leur différence, comme la tangente de la demi-somme des angles opposés à ces côtés, est à la tangente de leur demi-différence.

Si l'on connaît les trois côtés du triangle, on a les angles par cette proportion; le produit des deux côtés qui comprennent un angle, est au produit des deux restes que l'on obtient, en retranchant chaçun de ces côtés, de la demi-somme des trois côtés; comme l'unité, est au quarré du sinus de la moitié de l'angle compris entre les deux côtés.

Considérons présentement l'étendue avec ses trois dimensions. La rencontre des plans forme les angles solides des polyèdres, comme la rencontre des lignes forme les angles des polygones. Deux plans qui se rencontrent, se coupent suivant une droite; leur inclinaison mutuelle se mesure par l'angle que forment deux perpendiculaires menées dans chacun d'eux, d'un même point de leur intersection commune,

Une droite perpendiculaire à deux droites menées dans un p'an, est perpendiculaire au plan même.

Deux plans perpendiculaires à une même droite, sont parallèles, et alors toutes les perpendiculaires menées d'un plan à l'autre sont égales.

Par deux droites quelconques données de position dans l'espace, on peut toujours faire passer deux plans parallèles dont la distance mutuelle est la plus courte distance de ces droites.

Si d'un point quelconque dans l'espace, on mène des droites à un plan, elles seront coupées propor-, l'itionnellement par des plans parallèles au premier plan.

La somme de tous les angles plans qui forment un angle solide, est moindre que quatre angles droits.

Telles sont les propriétés les plus remarquables des plans.

On nomme prisme, le solide dont les bases sont parallèles, et dont les arrêtes des faces sont parallèles; si les arrêtes sont perpendiculaires à la base, le prisme est droit.

La surface d'un prisme droit quelconque, sans y comprendre ses deux bases, est le produit de sa hauteur par le contour de sa base, résultat que l'on peut facilement étendre aux cylindres droits, par le principe de la théorie des limites, que nous avons exposé précédemment.

La solidité d'un prisme droit, qui a pour basé un rectangle, est égale au produit de sa hauteur par sa

base; ce qui se démontre de la même manière que le théorême sur la surface du rectangle; et l'on doit faire ici une observation analogue à celle que nous avons déjà faite, relativement au produit de deux lignes. On peut concevoir un prisme droit quelconque, partagé en autant de petits prismes rectangulaires, qu'il y a de petits rectangles dans sa base, d'où il suit que la solidité du prisme, est le produit de la somme de tous ces rectangles, c'est à-dire, de la base entière, par sa hauteur; il est facile de faire voir par les principes de la théorie des limites, que cela est généralement vrai, dans le cas même ou la base ne peut pas être partagée exactement, en petits rectangles.

Si le prisme est oblique; supposons d'abord qu'il soit triangulaire, et concevons le partagé dans un grand nombre de petites tranches de même hauteur, par des plans parallèles à sa base; en prenant pour chacune de ces tranches, le prisme droit qui à la même base, la différence ne peut être qu'une partie de ce prisme, d'autant moindre que sa hauteur est plus petite. Pour s'en convaincre, il n'est pas nécessaire d'évaluer cette dissérence; il suffit d'observer qu'en la représentant par un prisme droit rectangulaire, dont la longueur est toujours la même, et dont la hauteur est celle de la tranche la largeur de ce prisme diminue à mesure que l'on augmente le nombre des tranches; alors, il est visible que le rapport de ce nouveau prisme, au prisme droit, qui a même base et même hauteur que la tranche, diminue sans cesse, et devient moindre qu'aucune grandeurdonnée; le rapport de la tranche, au prisme droit de même base et de même hauteur, approche donc sans cesse de l'unité; or ce rapport est évidemment le même que celui du prisme oblique entier, au prisme droit de même base et de même hauteur, quel que soit le nombre des tranches; ce dernier rapport diffère donc de l'unité, moins que d'aucune grandeur donnée; il est donc égal à l'unité, ou ce qui revient au même, le prisme oblique est égal au prisme droit, de même base et de même hauteur.

C'est sur de pareilles considérations que sont fopdées les applications du calcul infinitésimal, comme on le verra dans la suite; on y néglige les quantités formées de deux dimensions qui diminuent sans cesse, relativement à celles qui n'ont qu'une semblable dimension; mais pour faire sentir la justesse de ces omissions, et pour montrer qu'elles ne nuisent point à l'exactitude des résultats, il est hon de donner plus de développement aux démonstrations de ce genre, dans les élémens de géométrie.

Concevons donc que par les trois angles de la base supérieure d'une des tranches du prisme, on abaisse trois perpendiculaires sur sa base inférieure, et que l'on fasse passer trois plans par ces perpendiculaires prises deux à deux; on formera un prisme droit triangulaire, qui sera égal au produit de la base de la tranche, par sa hauteur. On formera ensuite trois solides, dont la somme sera évidemment moindre que la différence entre le prisme droit et la tranche. Chacun de ces solides est plus petit qu'un prisme droit de même base et de même hauteur, chaque base est un parallè-

logramme dont la longueur est le côté correspondant de la base de la tranche, et dont la largeur est moindre que l'arrête de la tranche; la somme des trois solides est donc moindre que le produit des contours de la base de la tranche, par son arrête et par sa hauteur; la différence de la tranche, au prisme droit de même base et de même hauteur, est donc moindre que ce produit, et parconséquent, la différence entière de la somme de toutes les tranches, ou du prisme oblique, au prisme droit de même base et de même hauteur, est moindre que le produit de la hauteur du prisme, par le contour de sa base, et par l'arrête d'une de ses tranches. En multipliant le nombre des tranches, on voit que cette différence peut être supposée moindre qu'aucune grandeur donnée; elle est donc nulle. Ainsi, le prisme triangulaire est égal au produit de sa base par sa hauteur, et il est facile d'en conclure que cela Est également vrai pour un prisme quelconque, et pour le cylindre.

Une pyramide est droite, lorsque sa base est un polygone régulier, dont le centre et le sommet de la pyramide sont sur une perpendiculaire à cette base. La surface d'une semblable pyramide, sans y comprendre sa base, est le produit du contour de la base, par la perpendiculaire menée du sommet sur un de ses côtés; d'où il suit que la surface du cône droit, est le produit de son côté par la circonférence de sa base.

Deux pyramides triangulaires de même base et de même hauteur, sont égales en solidité. Pour le faire voir, concevons les deux pyramides sur un même

plan, et partagées en tranches de même hauteur, par des plans parallèles à la base : il est facile de prouver que les sections seront respectivement égales en surface. Si l'on abaisse de chaque angle de la base supérieure d'une tranche de l'une des pyramides, trois perpendiculaires sur la base inférieure, on formera un prisme droit triangulaire, et trois solides, dont la somme sera moindre que la différence entre la tranche et le prisme. La somme de ces trois solides est moindre que le produit du contour de la base inférieure de la tranche, par sa hauteur et par la plus grande de ses arrêtes; la différence entre le prisme et la tranche est donc moindre que le produit du contour de la base de la pyramide, par la plus grande arrête de la tranche et par sa hauteur. En considérant pareillement la tranche correspondante dans la seconde pyramide, on voit que la différence entre le prisme droit qui lui correspond, et cette tranche, est moindre que le produit du contour de la base de cette seconde pyramide, par la hauteur de la tranche et par la plus grande de ses arrêtes: or, les deux prismes droits sont égaux dans les deux pyramides, puisqu'ils ont même base et même hauteur; donc la difference des tranches correspondantes dans les deux pyramides, est moindre que le produit de la somme de contours des bases des pyramides, par la hauteur des tranches, et par la plus grande arrête des mêmes tranches : la différence entière des deux pyramides, est parconséquent, moindre que le produit de leur hauteur par la somme des contours de leurs bases, et par la plus grande arrête de leurs tranches: or, le nombre des tranches

pouvant augmenter à l'infini, cette différence peut être supposée moindre qu'aucune grandeur donnée; elle est donc nulle, et les deux pyramides sont égales au solidité.

Il est facile d'en conclure par la décomposition du prisme triangulaire, en trois pyramides triangulaires, qu'une pyramide triangulaire est le tiers du produit de sa base par sa hauteur, et que cela est généralement vrai pour une pyramide quelconque et pour un cône.

Si d'un point fixe quelconque, on mène des droites à tous les angles d'un polyèdre, et qu'on les prolonge proportionnellement à leur longueur; en faisant passer des plans, par les extrêmités de ces droites, on formera un nouveau polyèdre semblable au premier. Deux points situés sur une droite passant par le point fixe, et à des distances de ce point, proportionnelles aux côtés homologues des deux polyèdres, seront semblablement placés, relativement à chacun d'eux; deux lignes terminées par des points semblablement placées; deux surfaces planes, terminées par des lignes semblablement placées; enfin, deux solides terminés par des plans semblablement placées, seront placés semblablement.

Les lignes semblablement placées sont proportionnelles aux arrêtes homologues de deux polyèdres semblables; les surfaces semblablement placées sont proportionnelles aux quarrés des lignes homologues; les solides semblablement placés sont proportionnels aux cubes des mêmes lignes. Quelle que soit la nature du polyèdre, il existe entre les nombres de ses angles solides, de ses faces et dé ses artêtes, un rapport remarquable. Si l'on nomme a, b, c, ces trois nombres, on a généralement a+b=c+2.

La surface d'un segment sphérique, sans y comprendre sa base, est égale au produit de sa hauteur par la circonsérence d'un grand cercle de la sphère. Pour le faire voir, imaginons le segment partagé dans un nombre quelconque de tranches de même hauteur, par des plans parallèles à sa base. Concevons de plus, une suite de troncs de cônes droits de même épaisseut que ces tranches, et dont la surface touche celle des tranches, dans leur circonférence moyenne. Il est facile de's'assurer que la surface de chaque tronc de cone, est le produit de sa hauteur, par la circonférente d'un grand cercle de la sphère; la somme de ces surfaces est donc égale au produit de la hauteut du segment par cette circonférence : or, en multipliant le nombre des tranches, cette somme approche sans cesse de la surface du segment, et elle peut en différer moins que d'aucune grandeur donnée; ainsi la surface de segment sphérique, est le produit de sa hauteur par la circonsétence d'un grand cercle; d'où il suit que la surface entière de la sphère est le produit de son diametre par sa circonsérence : elle est quadruple de sà surface d'un de ses grands cercles, et la même que la surface extérieure du cylindre circonscrit; et si l'on a égard aux bases du cylindre, la surface entière du cylindre est à celle de la sphère, comme 3 est à 2.

Un polyèdre circonscrit à la sphère, peut être pattagé tagé dans autant de pyramides, qu'il a de faces, le sommet de ces pyramides étant au centre de la sphère. La hauteur de toutes ces pyramides est la même et égale en rayon; la solidité du polyèdre est donc le tiers du produit de sa surface par le rayon; d'où il suit par la théorie des limites que cela s'étend à la sphère, dont la solidité est parconséquent à celle du cylindre circonscrit, comme 2 est à 3, ou en raison des surfaces de ces corps.

Ces beaux théorêmes dus à Archimède, sont l'un des plus précieux monumens de l'antiquité. Leur connaissance étant aujourd'hui devenue familière, on remarque peu la difficulté que présentait alors la comparaison des surfaces convexes avec les surfaces planes; cette comparaison est le germe des découvertes qui ont été faites depuis, dans la géométrie des courbes et des surfaces.

Le rapport trouvé par Archimède, entre les sursaces et les solidités de la sphère et du cylindre conscrit, s'étend au cône, et généralement à tous les corps circonscrits à la sphère; les solidités de tous ces corps sont comme leurs sursaces; ce qui donne un moyen simple d'avoir la sursace d'un cône droit coupé par un plan quelconque.

Le rayon de la sphère étant pris pour unité, sa surface équivaut à deux circonférences, ou à huit angles droits. Cette comparaison d'une surface à un angle, ne présente aucune difficulté, si l'on considère que la surface doit être divisée par le quarré du rayon pris pour unité, et que l'angle est l'arc compris entre ses côtés, divisé par le rayon; la surface et l'arc devien-

Leçons. Tome IV.

nent ainsi des nombres abstraits, et conséquemment comparables.

La surface d'un polygone sphérique, qui n'a point d'angles rentrans, est égale, à l'excès de la somme de ses angles intérieurs, sur deux sois autant d'angles droits, que le polygone a de côtés, moins quatre angles droits. On suppose les côtés du polygone sormés par des arcs de grands cercles, qui sur la sphère sont toujours les plus courtes lignes entre leurs points extrêmes.

Ce théorême donne une solution sort simple du problème qui consiste à déterminer en combien de manières on peut couvrir la surface d'une sphère avec des polygones égaux et réguliers. Ce problème dépendant de l'analyse indéterminée, va nous sournir une application de cette analyse dont je ne vous ai donné qu'une idée très-succincte.

Soit x le nombre des côtés d'un des polygones réguliers qui recouvrent la sphère; y, le nombre des angles qui s'assemblent autour d'un même point, et z le nombre des polygones. La surface de chaque po-

8. A

lygone sera ——; A exprimant l'angle droit: mais cette

surface est égale à l'excès de la somme de ses angles intérieurs, sur 2 (x-2). A;

Pa somme de ces angles est donc  $\frac{8A}{2}$  + 2. (x-2). A,

ainsi chaque angle intérieur est égal à

$$\frac{8A}{xz} + \frac{2(x-2).A}{x};$$

la somme des angles, qui s'assemblent autour d'un

même point, est conséquemment égale à

$$\frac{8 y. A}{xz} + \frac{2 (x-2). y. A}{x};$$

mais cette somme vaut quatre angles droits; on a donc

$$(x-2) \cdot yz + 4y = 2xz;$$

équation indéterminée, dans laquelle x, y et z, sont des nombres entiers positifs, qui ne peuvent pas être plus petits que trois. Quoique cette équation renserme trois variables, on va voir cependant qu'elle ne peut être satisfaite que de huit manières. Elle peut se changer dans celle ci:

$$z = \frac{4y}{2x-y \cdot (x-2)}$$

Le dénominateur de cette fraction ne peut être négatif; » ne doit donc pas surpasser 2 + 4

j-2; et par
conséquent il ne peut pas excéder six. En le supposant égal à trois on a

$$z' = \frac{4y}{6-y};$$

Si l'on fait dans cette équation, y = 3, on a z = 4; si l'on fait y = 4, on a z = 8; si l'on fait y = 5, on a z = 20; enfin, si l'on fait y = 6, on a z infini. Ainsi, l'on peut recouvrir la sphère avec quatre, ou huit, ou vingt, où une infinité de triangles équilatéraux.

Supposons x = 4, nous aurons

Si l'on fait y=3, on a z=6; si l'on fait y=4, z devient infini; on peut donc recouvrir la sphère avec quatre, ou une infinité de polygones réguliers de quatre côtés.

Supposons x = 5, nous aurons

$$z = \frac{4y}{10-3y}$$

Si l'on fait y=3, on a z+=12; on ne peut donc couvrir la sphère que d'une manière avec des polygones réguliers de cinq côtés.

Supposons enfin, x=6, nous aurons

$$z=\frac{y}{3-y};$$

Si l'on sait y = 3, z devient infini; on ne peut donc couvrir la sphère que d'une manière avec des polygones réguliers de six côtés, en les prenant en nombre infini.

Si l'on ne considère que des polygones finis, on voit que la sphère ne peut être recouverte avec des polygones égaux et réguliers, que de cinq manières, savoir; de trois manières avec des triangles, d'une manière avec des polygones de quatre côtés, et d'une manière avec des polygones de cinq côtés.

Si l'on considère les polygones infiniment petits, on a encore trois manières de recouvrir la sphère, savoir; avec des triangles, des quarrés et des hexagones. Or, si l'on suppose le rayon de la sphère infini, une partie finie de la surface se confond avec un plan; on ne peut donc recouvrir que des trois manières précédentes, une surface plane, avec des polygones égaux et réguliers.

Il suit de ce qui précède, qu'il ne peut y avoir que cinq polyèdres réguliers, savoir : le tétraèdre, le cube, l'octaedre, le dodécaedre et l'icosaedre; le premier, le troisième et le cinquième de ces corps, ayant des faces triangulaires, les faces des deux autres étant des quarrés et des pentagones. En effet, les faces d'un polyèdre régulier devant être des polygones égaux, réguliers, et également inclinés les uns aux autres, il est clair que ce polyèdre peut être circonscrit à une sphère dont le centre est au, point de concours des perpendiculaires élevées du centre de chaque face sur son plan. Si l'on conçoit des rayons menés de ce centre à tous les angles du polyèdre, ils marqueront sur la sphère les angles des polygones réguliers correspondans à chaque face; il doit donc y avoir autant de corps réguliers, qu'il y a de manières possibles de recouvrir une sphère avec des polygones égaux et réguliers.

Les polyèdres qui répondent à l'infinité des petits polygones réguliers qui peuvent recouvrir la surface de la sphère, se confondent avec la sphère elle-même, que l'on peut, sous ce point de vue, considérer comme un polyèdre régulier d'une infinité de faces.

La trigonométrie sphérique a pour objet la détermination des angles et des côtés d'un triangle sphérique, quand on connaît trois de ces six quantités. Si l'on conçoit des droites menées du centre de la sphère aux angles d'un triangle, et si l'on coupe ces droites par un plan quelconque, on sormera une pyramide triangu'aire; les côtés du triangle sphérique seront les mesures des angles plans qui, par leur réunion, forment l'angle solide du sommet de la pyramide; les angles de ce triangle sphérique sont les inclinaisons mutuelles des plans qui concourent à ce sommet. Ainsi, la considération des pyramides triangulaires pouvait donner naissance à la trigonométrie sphérique; mais cette science doit son origine à l'astronomie, où elle est d'une nécessité indispensable; car l'observateur projette sans cesse les astres, sur la surface d'une sphère indéfinie dont il se fait le centre.

Les angles et les côtés d'un triangle sphérique étant de même nature, il paraît plus naturel de chercher directement leurs rapports, que de les déterminer au moyen de leurs sinus et cosinus: mais les équations, entre les arcs et les angles, sont transcendantes et fort compliquées; au lieu que les relations entre leurs sinus, sont algébriques et fort simples.

Toute la trigonométrie sphérique n'est que le développement de ces deux propositions sondamentales:

Dans tout triangle sphérique, les sinus des angles sont proportionnels aux sinus des côtés opposés.

Le cosinus d'un côté est égal au produit des cosinus des deux autres côtés, plut au produit de leurs sinus, multiplié par le cosinus de l'angle qu'ils comprennent.

Je vous engage à lire sur cet objet un excellent mémoire d'Euler, inséré parmi ceux de l'académie des sciences de Pétershourg, pour l'année 1779. Ce mémoire, quoique très-court, est un traité complet de trigonométrie sphérique.

# PHYSIQUE.

## H A U Y, Professeur.

Les propriétés des corps que nous avons parcourues jusqu'ici sont ou générales pour tous ces corps, ou du moins communes à un certain nombre d'entr'eux; et si nous les avons considérées plus spécialement, par rapport à quelques substances, c'est parce que leurs effets y étaient plus sensibles, ou accompagnés de circonstances plus dignes d'attention.

Nous allons maintenant reprendre successivement certains corps ou certains agens particuliers qui ont une influence remarquable dans les phénomènes de la nature.

Le premier de ces corps est l'air atmosphérique. Ici un intérêt personnel se mêle à celui que la science inspire par elle même, pour nous solliciter vers l'étude de ce fluide, au milieu duquel nous sommes continuellement plongés, qui agit sur nous de tant de manières différentes, et auquel nous sommes redevables à la fois et de la conservation de notre vie, et de ce qui en fait un des principaux agrémens, puisque c'est à lui que nous confions d'abord nos pensées, pour les transmettre a nos semblables avec la parole qui en est le signe.

Toutes les connaissances relatives à la composition intime de l'air si long-tems regardé comme une subs-

l'envisagerons que dans son état naturel, et nous ramènerons à trois points de vue, ce que nous avons à en dire. Le premier nous offrira les propriétés dont il jouit le plus constamment, telles que sa pesanteur et son élasticité: le second comprendra celles qui résultent de sa dilatation par une surabondance de calorique et de son union avec l'eau dont il est le dissolvant. Le troisième a pour objet, ce mouvement particulier de vibration, à l'aide duquel l'air devient le véhicule du son.

Galilée, dont le nom se présente comme de luimême toutes les fois qu'il s'agit des premières recherches sur la pesanteur, avait vérifié celle de l'air, qui
était niée presque généralement avant lui, quoiqu'elle
eût été reconnue par quelques philosophes de l'antiquité. Ce célèbre physicien, ayant injecté de l'air dans
un vaisseau de verre, de manière qu'il y restât comprimé, trouva que le vaisseau pesait davantage, que
quand l'airyétait dans son état nature! Il chercha même,
par une autre expérience, la pesanteur de ce fluide
comparée à celle de l'eau; mais il la trouva seulement dans le rapport de 400 à l'unité, beaucoup trop
faible, comme nous le verrons dans l'instant.

On ne connaissait point encore la machine pneumatique. C'est à Otto de Guericke, consul de Magdebourg que nous sommes redevables de l'invention de cette belle machine, qui n'a pas, comme les autres, un rang à part dans la physique expérimentale, où on la trouve presque par-tout.

En se scivant de cet instrument, on a constaté la

pesanteur de l'air, par une expérience très-simple, qui consiste à peser d'abord un ballon plein d'air, puis à le peser de nouveau, après y avoir fait le vide : on s'apperçoit d'une diminution sensible dans le poids du ballon.

On a cherché aussi à déterminer avec précision la pesanteur spécifique de l'air. Suivant les résultats de Deluc, le rapport entre les poids de l'air et de l'eau distillée, à la température de zéro du thermomètre ordinaire, par une pression moyenne de 28 pouces de mercure, est celui de 1 à 760; et d'après les expériences de Lavoisier, le pouce cube d'air, pris à dix degrés de Réaumur, pèse 0,46005 grains; et le poids d'un pied cube du même fluide, est d'une once, trois gros et trois grains.

La pesanteur de l'air une fois reconnue, il semble qu'il n'était pas difficile d'appercevoir que c'était à la pression de ce fluide qu'était due l'ascension de l'eau dans les corps de pompe. Mais il a fallu pour amener là les physiciens, une de ces observations inattendues, faites pour exciter dans les esprits cette espèce d'inquiétude et d'agitation favorable aux découvertes.

On se rappelle que les ancien philosophes, quand on leur demandait pourquoi l'eau montait dans les pompes, se tiraient d'affaire, en répondant que la nature avait horreur du vide; ce qui n'était autre chose qu'une manière pompeuse et imposante d'avouer qu'ils n'en savaient rien. Des fontainiers italiens, s'étant avisés de vouloir faire des pompes aspirantes, dont les tuyaux avaient plus de trente-deux pieds de hauteur, remarquèrent avec surprise que l'eau refusait de s'élever

au-dessus de cette limite. Ils demandèrent à Galilée l'explication de ce fait singulier, et l'on prétend que ce philosophe pris au dépourvu, répondit que la nature n'avait horreur du vide que jusqu'à trente-deux pieds. Torricelli, disciple de Galilée, ayant médité sur le phénomène, conjectura que l'eau s'élevait dans les pompes par la pression de l'air extérieur, et que cette pression n'avait que le degré de force nécessaire pour contrebalancer le poids d'une colonne d'eau de trente-deux pieds.

Il vérifia cette conjecture par une expérience dont la physique lui a doublement obligation, parce qu'en servant à mettre en évidence une découverte importante, elle nous a procuré le baromètre. Torricelli vit le mercure s'arrêter à 28 pouces dans un tube de verre disposé comme celui de cet instrument; et la hauteur dont il s'agit étant à celle de trente-deux pieds dans le rapport inverse des densités de l'eau et du mercure, il en conclut que le phénomène appartenait à la statique, et que c'était réellement, comme il l'avait deviné, la pression de l'ait qui déterminait l'eau ou le mercure à s'élever jusqu'à ce qu'il, y eût équilibre.

Ceci se passait en 1543. L'année suivante, la nouvelle de l'expérience de Torricelli se répandit en France par une lettre écrite d'Italie au père Mersenne. L'expérience sut saite de nouveau en 1646, par Mersenne et Pascal; et celui-ci imagina, en 1647, un moyen, de la rendre encore plus décisive, en la faisant à dissérentes hauteurs. Il invita en conséquence son ami Périer à la répéter sur la montagne du Puy-de Dôme, et à observer si la colonne de mercure descendrait dans le tube, à mesure qu'on s'élèverait davantage. On voit par la lettre de Pascal à Périer, où il semble éviter de nommer Torricelli, qu'il n'avait pas encore tout à-fait renoncé à la chimère de l'horreur du vide, et qu'en convenant que cette horreurn'était pas invincible chez la nature, il n'osait assurer qu'elle n'eût pas lieu dans quelques circonstances. Le plein succès de l'expérience acheva de le désabuser. Mais cette expérience n'était que confirmative de celle de Torricelli, et ajoutait seulement un rayon de plus au trait de lumière qui en était sorti.

La pression de l'atmosphère sur une surface donnée, étant à-peu-près la même qu'exercerait sur cette surface une colonne d'eau de treme-deux pieds de hauteur, on a calculé, d'après cette donnée, l'effet de la pression dont il s'agit, par rapport à un homme de moyenne grandeur, et on a trouvé qu'elle équivalait à un poids de 33600 livres: voilà le poids dont étaient chargés les anciens philosophes, qui niaient sérieusement la pesanteur de l'air.

Les détails relatifs à la construction du baromètre trouvent naturellement ici leur place. Cet instrument ramené à sa plus grande simplicité, consiste dans un tube de verre de plus de trente pouces de hauteur, et scellé par le haut. On remplit ce tube de mercure, que l'on a soin de faire bouillir pour le purger d'air; puis en tenant le doigt appliqué sur, l'ornice inférieur, on renverse le tube, et on le plonge par le même côté dans une cuvette de verre, où l'on a versé pareillement du mercure. On retire le doigt, et l'on voit à l'instant le mercure descendre dans le tube, à la hauteur d'environ vingt-huit pouces. On

planche divisée en pouces et en lignes, entre vingtsix et vingt neuf pouces, à partir du niveau que donne le mercure renfermé dans la cuvette. On a ainsi un moyen d'observer les variations que subit la pression de l'air, en vertu des causes d'où dépendent les phénomènes de la météorologie, dont nous parlerons dans une autre séance.

Cette construction est sujette à une impersection qui'empêche que les mouvemens de la colonne de mercure, estimés d'après les indications de l'échelle, ne soient exactement proportionnels aux différentes pressions de l'air. Car, à mesure que cette colonne monte ou descend, elle détermine une petite portion du mercure que renferme la cuvette, à passer dans le tube, ou à rentrer dans cette cuvette, ce qui fait varier la position du niveau; en sorte qu'il ne répond pas constamment au zéro de l'échelle, qui est cependant le terme de départ auquel se rapporte l'observation de la hauteur à laquelle répond l'extrêmité de la colonne sur la même échelle. Cette impersection est d'autant moins sensible, que la cuvette a plus de largeur vers l'endroit de la ligne de niveau. On a imaginé différens moyens, pour la saite disparaître. Par exemple, dans certains baromètres, on a rendu l'échelle mobile dans le sens de sa hauteur: de manière qu'à l'aide d'un vis de rappel, on est toujours le maître de ramener la ligne de niveau à se trouver exactement vis à vis le zéro de l'échelle. On substitue alors à la cuvette une portion du tube même de l'instrument recourbé pat sà partie insérieure, la variation

and the state of t

étre corrigée par le mouvement de l'échelle. D'autres physiciens emploient une seconde cuvette d'une plus grande capacité, et remplie en partie de mercure, dans laquelle la cuvette du baromètre est entièrement plongée. Lorsqu'on veut faire une observation, on élève le baromètre avec sa cuvette au-dessus du mercure environnant; et comme alors cette cuvette se trouve toujours pleine, la ligne de niveau donnée par la surface supérieure du mercure qu'elle contient, conserve une position fixe, par rapport à la graduation.

On voit par ce qui précède, que l'échelle du baromètre a une tout autre base que celle du thermomètre. Les mouvemens de la liqueur du thermomètre se mesurent en parties proportionnelles à la distance entre les deux limites données par l'observation; ils diffèrent dans les divers thermomètres, quoique par des degrés semblables, quand les circonstances sont les mêmes. Dans le baromètre au contraire, où il n'y a qu'un terme fixe, savoir le niveau qui s'établit de lui-même dès le premier instant, la hauteur de la colonne se mesure d'une manière absolue; et elle augmente ou diminue par des degrés égaux, dans les différens baromètres soumis aux mêmes variations de l'atmosphère.

Le baromètre est encore une des quantités placées dans les alentours du système décimal appliqué aux mesures républicaines, et que ce système appelle naturellement à lui. Les pouces et les lignes doivent disparaître de son échelle, pour saire place aux centimètres et aux millimètres. A l'avenir les limites des variations de la colonne, qui répondent à l'espace, compris à peu ptès entre le vingt-sixième et le vingtneuvième pouces, répondront l'une à soixante dix, et l'autre à soixante-dix-huit centimètres, depuis la ligne de niveau, ce qui fait huit centimètres pour le champ de l'observation.

L'élasticité de l'air, don't nous allons maintenant nous occuper, est constatée par diverses expériences très connues. Dans la fontaine de compression, le ressort de ce fluide, en se débandant contre l'eau, devient capable de la lancer à une hauteur de vingtcinq à trente pieds. Mais l'expérience la plus intéressante qui soit relative à cet objet, est celle de Boyle et de Mariotte, pour faire voir que l'air se ressserre à peu de chose près dans le rapport des poids dont il est chargé. Ces sortes d'expériences méritent d'être préférées, parce qu'elles ne se bornent pas à prouver l'existence d'un phénomène, mais qu'elles nous font connaître encore comment îl existe en déterminant la loi à laquelle il est soumis.

On prend un tube de verre recourbé, dont la branche la plus courte qui doit être par-tout d'une égale épaisseur, a environ douze pouces de hauteur, et a été scellée hermétiquement à son extrêmité. L'autre branche qui est ouverte, a au moins huit pieds de hauteur. Le tout est fixé sur une planche qui porte une échelle de division adaptée aux deux tubes. On fait d'abord couler un peu de mercure dans la partie récourbée, pour avoir une ligne de niveau, et l'on compte le nombre de degrés compris entre cette ligne et l'extrêmité supérieure de la branche la plus courte. Dans cet état de choses, l'air qui

occupe cette branche fait équilibre par son ressort à la pression de la colonne d'air atmosphérique qui descend dans l'autre branche, et dont l'action se transmet au moyen du mercure rensermé dans la courbure inférieure. Cette pression, ainsi que nous l'avons vu, est égale à celle d'une colonne de mercure d'environ vingt-huit pouces de hauteur. On verse ensuite du mercure dans la branche la plus l'ongue, et en même tems l'air se resserrant dans l'autre branche par l'excès de pression qui en résulte, permet au mercure de s'élever dans cette même branche, jusqu'à ce qu'il y ait encore équilibre. On mesure alors d'une part la longueur de cette colonne d'air comprimé, et de l'autre l'excès de la colonne de mercure renfermée dans la branche la plus longue, sur cellé qui occupe la plus courte. Supposons, pour plus de simplicité, que cet excès soit de vingt-huit pouces. On trouve que, dans ce cas, la colonne d'air comprimée est réduite à la moitié de la hauteur qu'elle avait avant qu'on eût introdust le mercure. Or cette colonne est chargée d'un poids double du premier, puisque l'on a ajouté une pression de vingt-huit pouces de mercure à la pression équivalente de l'air atmosphérique, qui n'est pas sensée avoir diminué, attendu que l'on peut négliger la petite différence qui résulte de ce que les vingt-huit pouces qui terminent inférieurement cette colonne, sont actuellement occupés par le mercure. En général, si l'on prend le rapport entre la première pression due à là colonne de l'atmosphère, et une autre pression quelconque exercée par cette même colonne et par le mercure surajouté, les espaces correspondans, occupés par l'air comprimé, seront entr'eux dans le rapport inverse; d'où l'on voit que l'air se contracte, ainsi que nous l'avons dit, à proportion des poids qui le compriment. Si l'on retire ensuite du mercure, à plusieurs reprises, l'air s'étendra par son ressort, et les espaces qu'il occupera successivement en sens contraire, suivront encore le rapport inverse des pressions.

Cependant, il est vraisemblable que ce rapport n'est sensiblement exact qu'entre certaines limites. Nous trouvons dans les auteurs de physique plusieurs résultats d'expériences qui tendraient à prouver que l'on a poussé très-loin la contraction et la dilatation de l'air, par l'augmentation ou la diminution de pression. Mais il ne paraît pas que l'on doive compter beaucoup sur la précision de ces résultats.

Si l'on suppose, pour un instant, que l'air de l'atmosphère ait par-tout la même densité, et que l'on se
représente ensuite l'effet de la pesanteur sur les différentes couches de ce fluide élastique; il sera aisé de
concevoir que chaque couche, comprimée par le poids
des couches supérieures, se resserrera dans le sens de
sa hauteur, et que de plus la densité diminuera à
mesure que les couches, en s'éloignant de la surface
de la terre, seront pressées par un plus petit nombre
de couches supérieures. C'est effectivement ce qui a
lieu par rapport à l'atmosphère. Nous ferons connaître dans la suite la loi de ce décroissement, et le
parti qu'on en a tiré pour mesurer les hauteurs, à
l'aide du baromètre.

On concevra de même qu'une partie quelconque d'une

d'une colonne de l'atmosphère, prise auprès de la surface de la terre, doit toujous faire équilibre pat son ressort, à la pression de la partie supérieure. Ainsi l'air exactement tenfermé dans un vase que l'on aurait posé sur un plan parfaitement uni, ferait autant d'effort pour pousser le fond du vase de bas en haut, que l'air extérieur pour le pousser en sens contraire, de sorte que l'on n'éprouverait aucune difficulté à soulever ce vase; ce qui est d'ailleurs conforme à l'observation.

Mais si l'on supprime une quantité plus ou moins considérable d'air intérieur, comme cela a lieu lorsqu'on fait le vide sous le récipient de la machine pneumatique, alors la pression de l'air extérieus n'étant plus équilibrée par l'action contraire de celui qui reste sous le récipient, il en résultera une difficulté d'autant plus grande pour détacher ce récipient de la platine, que le vide approchera plus d'être parsait.

Il suit encore des principes établis précédemment, que si l'on prend auprès de la surface de la terre une certaine quantité d'air, dont le ressort fera par conséquent équilibre à une pression de vingt-huit pouces de mercure, et qu'on introduise cet air dans un espace vide où il puisse se dilater, sa force de ressort diminuée par la dilatation, sera à la première, en raison inverse des volumes ou des espaces relatifs aux deux états successifs de ce fluide. Cette conséquence peut être vérifiée, à l'aide d'une expérience intéressante, qui consiste à introduire dans un baromètre ordinaire une quantité d'air. déterminée, estats en condinaire une quantité d'air. déterminée, estats en condinaire une quantité d'air.

Leçons. Tome IV.

employant pour mesure un tube de même diamètre que celui du baromètre, et dont la hauteur soit connue. Cet air, parvenu au-dessus de la colonne de mercure s'étendra, par son ressort, dans le vide qui se trouve en cet endroit, et sera baisser le mercure jusqu'à ce que sa force de ressort, jointe au poids de ce qui restera de mercure dans le tube, fasse équilibre à la pression de l'atmosphère. On pourra déterminer d'avance, par un calcul simple, la hauteur de l'espace dans lequel cet air doit se répandre, ou ce qui revient au même, la hauteur à laquelle s'arrêtera la colonne de mercure. Par exemple, si le tube a trentedeux pouces de hauteur, et qu'on y introduise deux pouces d'air, on trouve, en supposant que le mercure ait été d'abord à vingt-huit pouces, que la hauteur de l'espace occupé par l'air, doit être d'environ neuf pouces sept dixièmes, et par conséquent le mereure descendra à vingt-deux pouces trois dixièmes au dessus du niveau.

Nous nous sommes bornés à indiquer l'air en général, comme cause de l'élévation de l'eau dans les corps de pompe. Mais la manière dont la pression extérieure de ce fluide se combine avec une autre action, qu'il exerce à l'intérieur, est susceptible de quelques détails d'autant plus propres à intéresser, qu'ils tendent à mieux faire connaître une des plus belles et des plus utiles productions de la mécanique.

Toutes les pompes peuvent se rapporter à trois espèces, savoir, la pompe soulante, la pompe aspirante et celle qu'on nomme soulante et aspirante, parce qu'elle réunit les offess des deux premières.

La pompe soulante se construit de deux manières.

Dans l'une, le piston est percé d'une ouverture verticale, dont l'orifice supérieur est garni d'une soupape à charnière. Ce piston, lorsqu'il est en repos, occupe le fond du corps de pompe, dans l'intérieur duquel l'eau s'introduit d'elle-même à travers le piston dont elle soulève la soupape, par sa tendance à chercher le niveau. Vers l'endroit de ce niveau, le corps de pompe est garni pareillement d'une soupape à charnière, qui fait l'office dun second fond mobile de bas en haut : cette soupape se nomme doimante. Tandis que le piston s'élève, au moyen du mouvement communiqué à sa tige, qui est placée en dessous, sa soupape demeure fermée, et l'eau dont il est chargé, monte avec lui jusqu'à la soupape dormante, qui est forcée de s'ouvrir pour donner un passage à cette eau. La soupape retombe ensuite par son poids, et empêche le liquide de sortir. Le piston va chercher en descendant, une nouvelle charge d'eau avec la quelle il remonte, pour la déposer au même endroit que la première; ensorte que l'eau peut être élevée ainsi à une hauteur arbitraire, pourvu que le moteur ait une force suffisante.

Les pompes de la seconde construction différent de la précédente, en ce que leur piston est plein, et repose sur une soupape qui garnit le fond de la pompe. Lorsque le piston s'élève, par le mouvement de sa tige qui est située en-dessus, l'eau le suit pour se mettre de niveau; pendant sa descente, il refoule cette eau dans un tuyau latéral, où elle s'ouvre un passage en soulevant une soupape, qui s'abaisse dès que le piston est arrivé au bas de sa course.

La pompe aspirante a son piston élevé au-dessus du niveau de l'eau, à une distance qui doit être moindre que 32 pieds. Ce piston est percé et garni en-dessus d'une soupape : le corps de pompe a une séparation formée par une autre soupape, un peu au-dessous du point où se termine insérieurement le jeu du piston. Quand celui-ci est en repos au même point, l'air intérieur, compris entre la soupape dormante et le niveau de l'eau, fait équilibre par son ressort à la pression de l'air extérieur. Lorsqu'ensuite. le piston monte, l'air intérieur soulève la soupape dormante et se répand dans l'espace que le piston laisse libre par son ascension. En même tems l'eau s'élève jusqu'au terme où le ressort de l'air, affaibli. par la dilation, joint au poids de l'eau qui a dépassé. le niveau, fait une somme égale à la pression de l'at-. mosphère. Ce terme ayant lieu au moment où le piston cesse de monter, la soupape dormante, qui. se trouve entre deux airs également dilatés se referme par son poids. Le piston, en descendant, resserre le volume de l'air compris entre sa base et la soupape dormante, et lorsque cet air est devenu plus dense. que dans son premier état, il soulève par son ressort, la soupape placée au-dessus du piston, et une partie! s'échappe au-dehors, jusqu'à ce que le reste ait repris, sa densité naturelle. A mesure que les deux mouvemens du piston se répètent, l'eau continuant de monter. parvient jusqu'au piston, qui, en s'abaissant, la force, de passer à travers son ouverture, pour l'élever ensuite. avec lui, et ainsi successivement, jusqu'à ce qu'elle, arrive à la hauteur desirée.

Cette espèce de pompe est sujette à un défaut, qui paraît d'abord singulier. C'est qu'il est possible que l'eau, avant d'arriver au piston, s'arrête tout-à-coup, et refuse de monter davantage, quoique le piston continue ses mouvemens. Pour concevoir cette possibilité, supposons que l'eau, parvenue à une certaine hauteur, y soit retenue par une puissance quelconque, tandis que le piston s'élève. Si l'espace que celui-ci laissera vide, est tel que le ressort de l'air, après sa dilatation, joint au poids de l'eau qui excède le niveau, fasse équilibre à la pression de l'atmosphère', il est aisé de voir que l'eau ne serait pas montée, dans le cas même où rien ne l'aurait retenue, puisque la condition requise pour l'équilibre, est remplie par la seule dilatation de l'air.

Donc s'il y a un point où l'hypothèse que nous venons de faire, puisse être réalisée, l'eau restera stationnaire à ce point. Pour que l'hypothèse ne soit jamais admissible, et que la pompe fasse son service dans tous les cas, il faut qu'il y ait entre le jeu du piston et sa plus grande hauteur au-dessus du niveau, un certain rapport que l'on détermine facilement à l'aide du calcul.

L'eau s'élève dans la pompe aspirante et soulante, comme dans celle qu'on nomme simplement aspirante. Mais ici le piston est plein; et lorsque l'eau est parvenue jusqu'à sa base, il resoule cette eau en s'abbaissant, et la sorce de passer dans un tuyau latéral, comme cela a lieu pour la seconde pompe soulante dont nous avons parlé.

.. Cette pompe ne diffère de la précédente, qu'en ce

que l'eau, au lieu de passer à travers le piston, pendant qu'il s'abaisse, est chassé dans un tuyau particulier; en sorte qu'on a considéré cet effet du piston comme ayant quelque chose de plus marqué, et qui semble caractériser davantage l'action de fouler.

C'est encore à la pression de l'air, que sont dus les effets du syphon, qui sert à transvaser les liqueurs. On appelle ainsi un tube de verre recourbé, dont une des branches est plus longue que l'autre. On plonge la branche la plus courte jusqu'au fond du vase qui contient la liqueur; on applique la bouche à l'orifice de la plus longue branche, et l'on suce la liqueur, c'est-à dire, q i'on enfle la poitrine, de manière à produire une dilatation dans l'air qui occupe l'intérieur du syphon, où la liqueur s'introduit à l'instant, par la pression de l'air extérieur. Lorsque le syphon est plein, on retire la bouche, et la liqueur continue de s'écouler par la longue branche, jusqu'à ce que le vase soit vide.

On conçoit aisément la raison de cet effet, en considerant que l'air qui répond à l'orifice de la plus longue branche, presse de bas en haut, suivant la loi de tous les flui les, la colonne d'eau contenue dans cette branche, tandis que l'air, qui repose sur la surface du liquide renfermé dans le vase, agit par l'intermède de ce liquide pour presser dans le même seus la colonne qui occupe la branche la plus courte, et il est clair qu'il n'a besoin de soutenir que la partie de cette colonne, qui s'étève au-dessus du niveau. Or, la différence entre cette même partie, et la colonne sensemée dans la branche la plus longue, donne à

١

celle-ci un excès de poids qui n'est pas, à beaucoup près, balancé par l'excès de longueur de la colonne d'air qui répond à l'orifice de la même branche; et ainsi toute la partie de la liqueur, qui n'est pas soutenue par l'air, tombera, et comme elle est sans cesse remplacée par celle qui vient du vase, l'écoulement ne finira qu'avec la liqueur elle-même.

La plûpart des hommes peu instruits sont encore dominés par d'anciens préjugés, relativement aux propriétés de l'air que nous venons de considérer. Ils ont une forte pente à douter que ce fluide soit un corps. Son nom seul leur paraît exclure l'idée de la pesanteur. Ils se figurent les effets des pompes et celui de la succion comme produits par une force qui attire le líquide. Les apparences seules que ces effets présentent à leurs regards, les noms mêmes sont des pièges tendus à leur imagination, L'enseignement primaire les désabusera, lorsqu'entre les mains d'un instituteur éclairé, le baromètre qu'ils ont sous les yeux, sans le concevoir, deviendra pour eux le tube de Torricelli.

## GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE.

## MONGE, Professeur.

Cz que nous avons vu jusqu'à présent de la géométrie descriptive, considérée d'une manière abstraite, contient les principales méthodes dont on peut avoir besoin dans les arts.

Si donc on avait établi dans tous les districts de la république, et dans toutes les communes un peu considérables, des écoles secondaires, dans lesquelles les jeunes gens de l'âge de douze ans, et qui se destinent à la pratique de quelques-uns des arts, auraient été exercés pendant deux années aux constructions graphiques, et familiarisés avec les principaux phénomènes de la nature dont la convaissance leur est indispensable; ce qui en développant leur intelligence et en leur donnant l'habitude et le sentiment de la précision, aurait contribué de la manière la plus certaine aux progrès de l'industrie nationale; et ce qui, en les accoutumant à l'évidence, les aurait garantis pour toujours de la séduction des imposteurs de tous les genres : et si nous ne nous proposions que de faire le livre élémentaire qui aurait dû servir de base à l'instruction de ces écoles secondaires; il faudtait terminer là les généralités et passer immédiatement aux applications les plus utiles, et à celles dont l'usage est le plus fréquent. Mais nous ne devons pas écrire seulement pour les élèves des écoles secondaires, nous devons écrire pour leurs professeurs.

Onne doit saire entrer dans le plan d'une instruction populaire que des objets simples et d'une utilité journalière. Mais si un artiste rencontre une se ule sois dans sa vie une difficulté dont il n'ait point été question dans les écoles, à qui s'adressera t il pour la lever, si ce n'est au prosesseur? et comment le prosesseur la lèvera t il, s'il ne s'est exercé à des considérations d'une généralité plus grande que celles qui sorment l'objet ordinaire des études?

Pour donner aux professeurs la connaissance de quelques propriétés générales de l'étendue, et dont on peut avoir occasion de faire usage dans les arts, nous allons consacrer quelques leçons à l'examen de la courbure des courbes à double courbure, et de celles des surfaces courbes.

De la courbure et des développées des courbes à double courbure.

On sait que si une droite, considérée dans un plan, tourne autour d'un de ses points supposé fixe, tous les autres points de la droite décriront autour du point fixe des circonférences de cercles concentriques. Il n'y a aucune courbe qu'on ne puisse concevoir engendrée d'une manière analogue.

(Fig. 44.) Soit MNO une courbe quelconque tracée sur un plan, si l'on conçoit qu'une droite AB se meuve de manière qu'elle soit perpétuellement tangente à la courbe, et sans prendre de mouvement dans le sens de sa longueur, chaque point P de cette droite décrira une courbe GPP'P' H qui aura évidemment les propriétés suivantes:

Chaque élément P Q de la courbe décrite sera perpendiculaire à la direction correspondante de la droite AB; car cet élément a la même direction qu'aurait en P l'élément d'un arc de cercle décrit du point M de contact, comme centre, et avec un rayon égal à P M; ainsi la tangente en P de la courbe décrite sera perpendiculaire à la droite menée par le point P, tangente à la courbe donnée M NO.

Si le point décrivant P est placé du côté vers lequel la droite AB s'approche de la courbe touchée, la courbe GP se ditigera vers MNO jusqu'à ce qu'elle la rencontre, ce qui arrivera lorsque lé point décrivant sera devenu lui-même le point de contact de la droite AB. supposée transportée en CD; mais cette courbe ne se prolongera pas au-delà, et si la droite continue son mouvement, le point P, et par conséquent la courbe qu'il décrit se réfléchira en P''. Lé courbe décrite é ant to sjours perpendiculaire à la droite mobile, les deux branches GPP et P'P'H seront toutes deux perpendiculaires à la droite CD, et par conséquent à la courbe MNO que cette droite teuche en P'. Ces deux branches se toucheront donc elles-mêmes en P'.

Le point P' dans lequel une courbe se réslechit ainsi de manière que ces deux branches se touchent à ce point, se nomme point de rebroussement.

La courbe MNO, sur laquelle s'appuie la droite en la touchant perpétuellement, s'appelle la développée de la courbe GPP'P'H, parce qu'un de sés arcs quelconques MNP est égal à la partie correspondante MP de la droite mobile; et la courbe GPP'P''H s'appelle la développante de la courbe MNO. Comme on peut avoir autant de courbes décrites de la même manière que l'on peut concevoir de points P, p, sur la droite AB regardée comme indefinie, il est évident qu'une même développée peut avoir une infinité de développantes différentes, telles que GPP'P''H, spp'p''h; et toutes ces développantes ont la propriété d'avoir les mêmes normales. Nous verrons incessamment que réciproquement il n'y a pas de courbe qui

On fait usage dans les arts de quelques développantes, et principalement de celle du cercle qui est une spirale dont le nombre des révolutions est infini. et dont toutes les branches successives sont éloignées les unes des autres d'une quantité constante, égale à la circonférence du cercle développé. C'est suivant la courbure de cette développante que l'on coupe les cames ou dents des arbres tournans qui soulèvent des pilons, comme dans les boccards, parce que le contact de la came, avec le mentonet du pilon étant toujours dans la même verticale, l'effort de l'arbre pour soulever le pilon est constamment le même. Vaucanson employait souvent la spirale développante du cercle comme moyen d'engrainage pour transmettre le mouvement d'un arbre tournant à un autre arbre qui lui était parallèle, sur-tout lorsqu'il fallait que l'ingrenage sût exact, et transmît subitement sans tems perdu le mouvement d'un arbre à l'autre.

Dans ce qui précède, nous avons sait voir comment la développante peut être sormée d'après la développée; il est facile de concevoir comment, à son tour. la développée peut être sormée d'après la développante. En esset, nous avons vu que toutes les normales de la développante sont tangentes à la développée; sidonc par tous les points P. Q d'une courbe proposée GPQP, on conçoit des normales, la courbe MNO qui touchera toutes ces normales sera la développée.

De plus, si par deux points, P. Q. consécutifs et infiniment proches, on conçoit deux normales PB, Qb, le point M où elles se couperont, pour se croiser audelà, sera sur la développée, et ce point pourra être regardé comme le centre d'un petit arc de cercle qui, étant décrit avec le rayon PM, aurait la même courbure que l'arc PQ de la courbe que l'on considère. Le rayon PM du cercle dont la courbure est la même que celle de l'arc infiniment petit PQ d'une courbe, se nomme le rayon de courbure de cet arc; le point Moù se coupent les deux normales consécutives en est le centre de courbure, et cette courbure est connue lorsque la position du point M est déterminé.

Jusqu'ici nous avons supposé que les courbes étaient planes, et nous n'avons considéré que ce qui se passe dans leur plan. Nous allons passer aux courbes à double courbure, telles que celles qui sont produites par l'intersection de deux surfaces courbes.

Si l'on conçoit une droite menée par le centre d'un cercle perpendiculairement à son plan, et indéfiniment prolongée de part et d'autre, on sait que chacun des points de cette droite sera à égales distances de tous les points de la circonférence; que parconséquent si l'on imagine qu'une seconde droite terminée d'une part à un des points de la circonférence, et de l'autre à un point quelconque de la perpendiculaire, tourne autour de cette dernière comme axe, en faisant constamment le même angle avec elle, son extrêmité mobile décrira la circonférence de cercle, avec la même exactitude que si l'on eût fait tourner le rayon autour du centre. La description du cercle au moyen du rayon, et qui n'est qu'un cas particulier de la première, par sa simplicité, est plus propre à donner l'idée de l'étendue du cercle; mais s'il ne s'agit que de description, la première peut dans certains cas avoir de l'avantage, parce qu'en prenant sur l'axe deux pôles placés de part et d'autre du plan du cercle, puis menant par ces deux points deux droites qui se couperaient en un point de la circonférence, et faisant ensuite mouvoir le système de ces deux droites autour de l'axe, de manière que leur point d'intersection fût fixe sur l'une et sur l'autre; ce point, décrirait la circonférence du cercle, sans qu'il eût été nécessaire d'exécuter auparavant le plan dans lequel elle doit se trouver.

(Fig. 45.) Soit KAaD une courbe à double courbure. quelconque tracée dans l'espace. Par un point A de cette droite soit conçu un plan MNOP perpendiculaire à la tangente en A; par le point a infiniment proche, soit pareillement imaginé un plan m n O P perpendiculaire à la tangente en a; ces deux plans se couperont en une droite OP qui sera l'axe du cercle, dont le petit arc A a de la courbe peut être sensé faire partie; de manière que si, des points A; a, > on abbaisse deux perpendiculaires sur cette droite; ces perpendiculaires égales entr'elles, la rencontreront en un même point G qui sera le centre de cecercle. Tous les autres points g., g... de cette droite. seront chacun à égales distances de tous les points' de l'arc infiniment petit Aa, et pourront parconséquent: en être regardés comme les pôles. Ainsi, si d'un point. quelconque g de cet axe, on mène deux droites aux. points A, a, ces droites gA, g a seront égales entre elles, et formeront avec l'axe des angles AgO, agO égaux entr'eux. Ensorte que si l'on voulait définir la courbure de la courbe au point A, il faudrait donner

plan; elles se coupent donc quelque part en un point, et la suite de tous ces points de rencontre, forme une courbe remarquable sur la surface développable. En effet, les droites consécutives, après s'être croisées sur la courbe qui les touche toutes, se prolongent au-delà. et formeront par leurs prolongemens une nappe de surface distincte de la nappe formée par les parties des mêmes droites avant leurs rencontres. Ces deux nappes se joignent sur la courbe qui est, par rapport à la surface entière, une véritable arrête de rebroussement. - (Fig. 46) Actuellement du point A de la courbe, par lequel passe le premier plan normal MNOP, soit menée dans le plan, et suivant une direction arbitraire une droite Ag jusqu'à ce qu'elle rencontre la section OP quelque part en un pointg; par les points A'g soit menée dans le second plan normal, la droite A' g pro ongée jusqu'à ce qu'elle rencontre la section O'P en un point g'; soit pareillement menée A" g'g", et ainsi de suite. La courbe qui passe par tous les points g, g' g', etc., est une développée de la coutbe KAD. Car toutes les droites Ag, A'g, A'gg" sont les tangentes de la courbe g g' g', puisqu'elles sont les prolongemens des élémens de cette courbe. De plus, si l'on conçoit que la première Ag tourne autour de O P, comme axe, pour venir s'appliquer sur la suivante A'g, elle n'aura pas cessé dêtre tangente à la courbe gg'g"; et son extiêmité A, après avoir parcouru l'arc AA', se confondra avec l'extrêmité A' de la seconde. Que l'on fasse de même tourner la seconde ligne A'g' autour de O'P', comme axe, pour qu'elle vienne s'appliquer sur la troisième A'g', elle ne cesA' ne sortira pas de l'arc A' A'', et ainsi de suite. Donc la courbe g g' g'' est telle, que si on conçoit qu'une de ses tangentes tourne autour de cette courbe, sans cesser de lui être tangente, et sans avoir de mouvement dans le sens de sa longueur, un des points de cette tangente décrira la courbe K A D; donc elle est une de ses développées. Mais la direction de la première droite A g était arbitraire; et suivant quelqu'autre direction qu'on l'eût menée dans le plan normal, on aurait trouvé une autre courbe g g' g'' qui aurait été pareillement une développée de la courbe K A D. Une courbe quelconque a donc une infinité de developpées qui sont toutes comprises sur une même surface courbe.

Les droites A' g' et A" g' forment des angles égaux avec la droite O' P'; et l'élément g' g' étant le prolongement de la droite A"g', il s'ensuit que les deux élémens consécutifs gg', g'g" de la développée gg' g", forment des angles égaux avec la droite O' P' qui passe par leur point de rencontre. Or, lorsqu'on développe la surface pour l'appliquer sur un plan, les élémens de la développée ne cessent pas de faire les mêmes angles avec les droites O' P"; donc deux élémens consécutifs de la courbe gg' g'', considérés dans la surface étendue sur un plan, forment des angles égaux avec une même ligne droite, donc ils sont dans le prolongement l'un de l'autre. Il suit de-là que chacune des développées d'une courbe à double courbure devient une ligne droite, lorsque la surface qui les contient toutes, est étendue sur un plan; donc elle est sur cette surface la plus courte que l'on puisse mener entre ses extrêmités.

On déduit de-là un moyen facile d'obtenir une développée quelconque d'une courbe à double courbure, lorsque l'on a la surface développable qui les contient toutes. Pour cela, il suffit, par un point de la courbe, de mener un fil tangent à la surface, et de plier ensuite ce fil sur la surface en le tendant; car, en vertu de la tension, il prendra la direction de la courbe la plus courte entre ses extrêmités; il se pliera par conséquent sur une des développées.

On conçoit d'après cela, comment il est possible d'engendrer, par un mouvement continu, une courbe quelconque à double courbure. Car, après avoir exécuté la surface développable, touchée par tous les plans nouveaux de la courbe, si du point donné dans l'espace, et par lequel la courbe doit passer, on dirige deux fils tangens à cette surface, et si, après les avoir pliés ensuite sur la surface en les tendant, on les fixe par leurs autres extrêmités; le point de réunion des deux fils qui aura la faculté de se mouvoir avec le plan tangent à la surface, sans glisser ni sur l'un des fils, ni sur l'autre, engendrera, dans son mouvement la courbe proposée.

Tout ce que nous venons de dire par rapport aux courbes à double courbure, convient également aux courbes planes; avec cette différence seulement, que tous les plans normaux étant perpendiculaires au plande la courbe, toutes les droites de leurs intersections consécutives sont aussi perpendiculaires au même plan, et par conséquent parallèles entr'elles. La sur-

face développable, touchée par tous ces plans notmaux, est donc alors sur une face cylindrique, dont
la section perpendiculaire est la développée ordinaire
de la courbe. Mais cette surface cylindrique contient
de même toutes les développées à double courbure de
la même courbe; et chacune de ces développées fait,
avec toutes les droites génératrices de la surface cylindrique, des angles constans. Le filet d'une vis ordinaire est une des développées de la développante du
cercle qui sert de base à la surface cylindrique sur
laquelle il se trouve; et quelle que soit la hauteur du
pas de la vis, si le diamètre du cylindre ne change pas,
le filet sera toujours une des développées de la même
courbe.

## TRENTE-HUITIÈME SÉANCE.

( 12 Germinal. )

## CHIMIE.

## BERTHOLLET, Professeur,

Le salpêtre, le nitre ou nitrate de potasse était inconnu aux anciens; car c'est un autre sel qu'ils désignaient par ce nom.

C'est dans ces siècles de barbarie, où le génie repoussé par l'orgueil nobiliaire, se livrait à des recherches solitaires, et faisait dans l'obscurité des découvertes qui ont été l'étonnement des siècles suivans, que le salpêtre a été reconnu, que la poudre a été inventée, et que le système militaire de l'Europe a changé.

On apprit bientôt après à séparer du salpêtre l'acide, qui est l'une de ses parties constituantes. Raimond Lulle et Basile Valentin, indiquent déjà l'acide nitrique, qui fut plus particulièrement désigné par le nom d'eau-forte, et qui fut appliqué avec succès à plusieurs arts.

Mais la chimie a fait de longs efforts pour remonter à la cause des effets du salpêtre et pour analyser ses propriétés: on a reconnu les différentes combinaisons de son acide et leurs caractères distinctifs; on a établi ses affinités électives; on a même suivi son action dans plusieurs affinités complexes: mais l'effet détonnant du nitre, les produits de sa décomposition, les variétés de l'acide qu'on en retire, les différentes phases sous les quelles cet acide se présente, son action sur les substances combustibles, n'ont été assujettis à une théorie précise que depuis peu d'années.

Le nitrate de potasse est composé, selon Bergmann, sur 100 parties, de 49 parties de potasse, et de 51 parties d'acide et d'eau; mais lorsque ce sel est bien sec, la portion d'eau qu'il contient est très-petite, du moins celle qui ne se combine pas dans le gaz qui se dégage en le décomposant: nous supposerons donc que l'acide et la potasse s'y trouvent à parties égales, et cette supposition approche beaucoup de la réalité.

Hales avait observé que l'on pouvait retirer du nitre une quantité d'air qui équivaut au huitième de son poids. Priestley avait retiré d'une once de nitre treize pouces cubiques d'air, quantité bien insérieure à la précédente; mais il avait reconnu que c'était en grande partie de l'air vital. Scheele avait obtenu un volume beaucoup plus considérable d'air, à peu-près la même quantité que Hales, et il avait observé que que cet air avait les propriétés de l'air vital qu'il nommait air du feu.

Pendant que l'on commençait à appercevoir la décomposition du nitre, on faisait des observations importantes sur son acide. Priestley guidé par une expérience de Hales, découvrit que le gaz qui s'exhale d'une dissolution de différens métaux dans l'acide nitrique, et qui produit des vapeurs rutilantes, avait, lorsqu'il était isolé du contact de l'air, les apparences de l'air lui-même, ce qui l'engagea à lui donner le nom d'air nitreux: il observa que lorsqu'on mêlait ce gaz avec l'air atmosphérique, il produisait une vapeur rougeâtre, diminuait l'air atmosphérique d'un einquième de son volume, éprouvait lui-même une diminution proportionnelle à la quantité d'air atmosphérique, et que dans cette épreuve l'air vital était absorbé presqu'en entier : il pensa que le gaz nitreux dans cette opération, reprenait les propriétés acides, en abandonnant son phlogistique.

Lavoisier prouva que le gaz nitreux se combinant avec l'air vital dans le rapport de 69; 40, reproduisait l'acide nitrique: il regarda l'acide nitrique comme un différentes opérations et particulièrement dans les dissolutions métalliques, de sorte que l'oxigène se combinait avec le métal, pendant que le gaz nitreux prenait l'état élastique : il se servit de la dissolution de mercure pour établir les rapports du gaz nitreux et du gaz oxigène; mais il obtint une proportion de gaz nitreux trop faible, parce qu'il se fait dans cette opération une décomposition dont il ne pouvait rendre compte, et les phénomènes de la décomposition du nitre par le feu et de sa détonation ne sont point expliqués par la seule quantité du gaz oxigène, qui entre en combinaison avec le gaz nitreux. Priestley lui opposait que dans plusieurs circonstances le gaz nitreux produisait lui même de l'air vital.

On fit voir dans un mémoire présenté à l'académic en 1778, qu'en exposant une once de nitre bien pur à une forte chaleur, on en décomposait en entier l'acide, et qu'on retirait près de 580 pouces cubiques d'air dont la très-grande partie était de l'air vital, qui cependant sur la fin de l'opération se rapprochait de l'état d'air atmosphérique: on observa que la combustion du charbon par le nitre, les effets de la poudre à canon, la faculté qu'a celle-ci de s'enslammer dans le vide, dépendaient de la base de l'air vital ou de l'oxigène qui était accumulé dans son acide, et qui dans la décomposition du nitre reprenait l'état élastique par l'action de la chaleur; que lorsqu'on intertompait la décomposition du nitre, avant qu'elle sût achevée, le résidu sur lequel on versait un autre acide

laissait dégager l'acide qui prenait la nature du gaz nitreux; que le gaz nitreux lui-même pouvait se dissoudre dans l'eau, et former avec l'alkali une combinaison analogue à la précédente. Dans la décomposition d'une once de nitre, on avait évalué à 580 pouces cubiques, la quantité du gaz qui se dégage, parce qu'on avait négligé de ramener à une température de dix degrés le gaz échaussé, il est probable que par-là cetté quantité se réduirait à 500 pouces.

De toutes ces tentatives on ne pouvait encore conclure quel est le principe qui est combiné avec l'oxigène pour donner naissance à l'acide nitrique, et pour produire les différens états sous lesquels il se présente: c'est à Cavendish qu'est due cette découverte qu'il publia en 1785.

Cavendish éprouva l'effet de l'étincelle électrique sur l'air vital par et sur le gaz azote pur: il observa qu'il ne se produisait aucune diminution dans leur volume, mais que lorsqu'ils étaient mêlés, il se faisait une diminution considérable: il détermina que dans cette opération qui exige une action très longue de l'électricité, sept parties de gaz oxigène se combinent avec trois parties de gaz azote; que cette combinaison se fait plus facilement, si l'on met en contact avec le gaz dans le tube où se fait l'opération, une dissolution de potasse que de l'eau pure, et que le resultat est du nitre; mais ce nitre n'est pas saturé d'oxigène, il est dans l'état de nitrite.

Il est donc maniseste par cette expérience que l'acide nitrique est une combinaison d'oxigène et d'azote, et toutes les décompositions de cet acide, confirment ce résultat.

L'azote qui forme la plus grande partie de l'air atmosphérique n'est connu dans l'état de gaz, que par
des propriétés négatives; il n'entretient ni la lumière,
ni la respiration; il ne se dissout pas sensiblement
dans l'eau; il pèse le pouce cube o, 444 gr.: sa pesanteur spécifique est par conséquent un peu moindre
que celle de l'air atmosphérique, il n'est point diminué par l'étincelle électrique.

L'acide nitrique composé d'oxigène et d'azote, agit à une température qui n'est pas elevée par une affinité collective sur les aikalis, les terres, les oxides métalliques; se combine avec ces différentes substances, et forme avec elles différens nitrates.

Dans un cours élémentaire, vous devez suivre avec soin les propriétés de chaque espèce de nitrate, examiner les moyens de les séparer des autres sels, et de les obtenir dans un état de pureté, et ceux d'en séparer l'acide, déterminer les proportions d'acide et de base, suivre les affinites électives et les affinités complexes, qui agissent dans chaque combinaison, ou dans les mêlanges de plusieurs combinaisons.

Lorsque l'oxigène de l'acide nitrique agit par une affi ité isolée sur une substance, l'acide éprouve une décomposition plus ou moins avancée, selon la force de l'affinité, la quantité de la substance, le degré de chaleur et d'autres circonstances.

Si l'acide nitrique n'éprouve qu'un certain degré de décomposition; si la substance qui agit sur lui,

ne lui enlève qu'une certaine proportion d'oxigène, alors il prend l'état gazeux, il forme le gaz nitreux.

Le gaz nitreux pèse, selon Kirwan, o, 545 gr. le pouce cube, de sorte qu'il a un peu plus de pesanteur spécifique que le gaz oxigène; l'eau ne paraît pas le dissoudre, cependant il s'y dissout à l'aide de l'agitation, ou d'un long contact : il se combine aussi, quoiqu'avec difficulté, avec l'alkali, et il est chassé de cette combinaison sous la forme du gaz nitreux, par un autre acide, tel que l'acide nitrique même, et l'acide muriatique.

Cependant il faut observer que dans l'absorption du gaz nitreux, il reste toujours une portion de gaz azote, de sorte que la partie qui se dissout dans l'eau, ou qui se combine avec la potasse et forme avec elle du nitrite de potasse, a une proportion d'oxigène un peu plus grande que le gaz nitreux luimême. De-là vient que le gaz nitreux qu'on laisse séjourner quelque tems sur l'eau, ou qu'on agite avec elle, ne jouit plus de ses propriétés au même degré: Priestley et Ingenhouze ont trouvé qu'il s'affaiblissait par-là; c'est qu'il a une moindre proportion d'oxigène ou plutôt qu'il est en partie décomposé.

Le gaz nitreux ne peut servir à la respiration des animaux, ni à la combustion, à moins que celle-ci ne soit assez vive pour le décomposer et séparer l'oxigène de l'azote. Il est décomposé par les sulfures et par d'autres substances, qui ont la puissance de se saisir de l'oxigène et de le séparer de l'azote, qui reste dans l'état de gaz: le volume se réduit par-là à un peu plus de moitié.

L'étincelle électrique qu'on fait passer à travers le gaz nitreux, dans un tube placé sur le mercure, décompose aussi ce gaz et combine son oxigène avec le mercure, de sorte qu'il ne reste que le gaz azote qui retient un peu moins de la moitié du volume primitif.

Dans ces décompositions, une partie d'acide nitreux, c'est à dire, du gaz nitreux, plus un peu d'oxigène, se combine avec la substance qui décompose le gaz, de sorte qu'on ne peut encore en déduire précisément la proportion d'azote: on voit seulement que l'azote et l'oxigène doivent s'y trouver, à-peu-près, à parties égales, quoiqu'il reste un peu moins d'azote en état de gaz, et c'est le résultat que donne la décomposition par le sulfure de potasse qui a plus de précision.

Vous appercevez à présent ce qui se passe, lorsqu'on décompose le nitre par la chaleur: l'oxigène prend l'état de gaz, chaque partie du nitrate de potasse passe plus ou moins promptement à l'état de nitrite qui a une plus grande proportion d'azote; si l'opération est poussée plus loin, le nitrite lui même est décomposé et, à cette époque, on obtient un gaz oxigène moins pur, c'est-à dire, qui a une proportion glus grande de gaz azote. Dans les commencemens de l'opération, l'oxigène se dégage beaucoup plus facilement que sur la fin, parce que conformément à ce que nous avons établi, l'affinité diminue à mesure que l'on approche de l'état de saturation.

Le nitrite de potasse exposé à l'air en attire lentement l'oxigène, se sature de ce principe et se change en nitrate; mais c'est dans l'état d'acide nitreux que Cayendish a obtenu la production acide dans sa belle expérience, ainsi que les détails le prouvent; de-là vient que les proportions d'azote se sont trouvées plus fortes qu'elles ne sont réellement dans l'acide nitrique.

Le nitrite de potasse a une propriété qui mérite attention, c'est que quoiqu'on lui donne un petit excès d'acide pur, il précipite le nitrate d'argent; ce qui pourrait faire croire qu'on a formé de l'acide muriatique: cet effet ne provient que de ce que l'acide nitreux enlève de l'oxigène à l'argent, de sorte que celui ci n'en retient pas assez pour se tenir en dissolution.

Le gaz nitreux et le gaz oxigène, forment ensemble un mêlange qui reste rutilant, s'ils n'ont pas le contact de l'eau, de sorte que l'acide qui se forme a besoin d'eau pour prendre l'état de liquide : de là vient que lorsqu'on verse de l'acide sulfurique concentré sur du nitre, l'acide qui s'en dégage forme des vapeurs rouges qui ne sont pas du gaz nitreux qui se mêle avec l'air atmosphérique, mais l'acide nitrique privé d'eau.

Le gaz nitreux se dissout dans plusieurs acides et leur donne différentes propriétés: ainsi l'acide sulfurique qui en est imprégné, forme facilement des congélations, comme l'a observé Fourcroy; il se dissout sur-tout dans l'acide nitrique, et il le rend rouge; s'est ce qui constitue l'acide nitreux fumant. Cet acide est fumant, parce que le gaz tend à se combiner avec le gaz oxigène de l'atmosphère, Le gaz nitreux est chassé de l'acide par la chaleur, comme nous l'avons remarqué ailleurs, et l'acide nitrique reste blanc; il s'exhale aussi lorsqu'on sature l'acide d'un alkali ou d'une

terre, de manière que ce n'est pas un nitrite, mais un nitrate qu'on obtient de cette combinaison.

On voit par-là que la couleur rouge de l'acide est un indice trompeur de sa force, puisque ce gaz ne contribue pas aux combinaisons de l'acide, et qu'il est chassé, dès qu'il éprouve un certain degré de chaleur. Si on mêle l'acide rutilant à une petite quantité d'eau, une partie du gaz s'exhale, et la liqueur prend une couleur verte; si on ajoute encore une portion d'eau, il s'exhale encore du gaz, et la couleur devient bleue; elle devient blanche avec une plus grande quantité d'eau.

Il faut remarquer que dans la nouvelle nomenclature, on a donné le nom d'acide nitreux à l'acide nitrique qui est rouge, parce qu'il tient du gaz nitreux en dissolution; quoique ce nom dans la rigueur des principes qu'on a posés, ne dût être donné qu'à l'acide tel qu'il est, quand on forme du nitrite, en absorbant et décomposant le gaz nitreux par l'alkali, ou dans le nitre en partie décomposé par la chaleur; mais on s'en est écarté pour désigner une combinaison dont on a souvent occasion de parler, pendant qu'il est rare qu'on ait à indiquer l'autre, qui n'est encore connue que dans l'état de combinaison.

Lorsque le gaz nitreux est exposé à l'action d'une substance qui a la propriété de la décomposer, on observe souvent une époque où il a pris la propriété d'entretenir une lumière; on retire une espèce de gaz semblable de quelques dissolutions par l'acide nitrique, et particulièrement de la décomposition du nitrate d'ammoniaque; ce gaz que Priestley a nommé aix

nièreux déphlogistique, ne peut servir à la respiration, n'est pas diminué par le gaz nitreux, se dissout dans l'eau. On n'a pas encore des connaissances précises sur cette espèce de combinaison, qui paraît contenir une proportion plus grande d'oxigène que le gaz nitreux; de-là vient que lorsqu'elle provient du gaz nitreux qui se décompose, et qu'on l'absorbe par l'eau, elle laisse un résidu qui se trouve du gaz azote.

L'acide nitrique prend donc différentes formes, et acquiert différentes propriétés, selon les proportions d'oxigène qui restent combinées avec l'azote; et lorsque sa décomposition s'achève, l'azote reste seule: nous observerons dans la suite quelques circonstances où l'azote entre lui-même en combinaison pour formet une substance étrangère. Cet exemple prouve combien de combinaisons différentes peuvent se former entre deux principes par le changement de proportions, il nous fait voir comment les productions de la nature peuvent être si variées, quoiqu'elle n'y fasse entrer qu'un petit nombre de principes.

Lorsqu'une substance tend à se combiner avec l'oxigène par une force supérieure à celle par laquelle les dernières portions d'oxigène tiennent à l'azote, mais inférieure à l'affinité qui unit les dernières portions dans le gaz nitreux, d'un côté la combinaison avec l'oxigène se fait, d'un autre côté le gaz nitreux se dégage. Les circonstances qui favorisent l'action de cette substance, telles que la division, la chaleur, la concentration de l'acide, changent aussi son effet; ainsi lorsque vous prenez de la limaille de fer et un acide concentré, vous obtenez du gaz azote, sur-tout

si la température est un peu élevée: mais si vous vous servez de fragmens de ser qui présentent peu de surface, et qui opposent leur aggrégation à l'action de l'acide, si celui-ci est saible, si la température est basse, vous avez du gaz nitreux. Le zinc et l'étain qui agissent avec violence, dégagent du gaz azote.

Le métal qui agit sur l'acide nitrique, prend avec l'oxigène, les propriétés d'un oxide qui se dissout à mesure dans une portion de l'acide, pendant que l'autre portion se décompose : mais si vous exposez le nitrate qui en provient à une plus forte chaleur, le nitrate se décompose, il s'en dégage, selon les circonstances, du gaz nitreux, du gaz azote, du gaz oxigène, et il ne reste qu'un oxide plus ou moins saturé, qui peut ensuite être ramené à l'état de métal, ou par l'action seule de la chaleur, ou par le concours d'une affinité. C'est à cette décomposition de l'acide nitrique qu'est dû le gaz oxigène plus ou moins pur, qu'a retiré Priestley des terres et des oxides métalliques qu'il arrosait d'acide nitrique, et qu'il exposait ensuite à l'action de la chaleur. Je ne fais qu'indiquer ici les phénomènes généraux; les détails particuliers à chaque substance, doivent être présentés avec soin dans un cours élémentaire.

Les effets que je viens de décrire, se compliquent ordinairement plus ou moins, de sorte que lorsqu'on obtient du gaz nitreux, il est presque toujours mêlé d'une portion plus ou moins grande de gaz azote, provenant d'une décomposition complette de l'acide; de-là vient que lorsqu'on s'est servi de mercure pour dégager le gaz nitreux, séparer ensuite l'oxigène du

1 .

métal par le moyen de la chaleur, et recomposer l'acide par la réunion du gaz nitreux et de l'oxigène, il se trouve une surabondance considérable de gaz oxigène.

Le gaz nitreux, indépendamment de cette circonstance, est-il dans un état uniforme? contient-il toujours une même quantité d'oxigène? Les proportions assez constantes de gaz oxigène qu'il peut absorber, paraissent l'annoncer; mais il faut avoir soin de le former par une substance qui n'exerce qu'une action modérée sur l'acide: le cuivre est propre à cet usage.

Lorsque l'acide nitrique agit vivement sur une substance composée de plusieurs principes, il attaque principalement l'hydrogène qui s'y trouve, et son oxigène, en se combinant avec lui, forme de l'eau.

C'est ainsi que l'acide nitrique agit sur les huiles, sur-tout sur les huiles volatiles qui ont une grande proportion d'hydrogène; l'action, dont l'effet s'accroît par la chaleur qui se dégage, devient si vive, que si, lorsque l'huile commence à être charbonnée, on ajoute une nouvelle portion d'acide, l'évaporation étant alors moins grande, la combustion s'établit avec une flamme vive; si les effets ont moins d'activité, la substance prend différens caractères, dont nous nous occuperons ailleurs: une partie de carbone se combine aussi avec l'oxigène, et forme de l'acide carbonique: la production de cet acide se proportionne à la chaleur qui se dégage, et aux autres circonstances; cependant l'azote se sépare et s'exhale dans l'état de gaz nitreux. ou sous la forme de gaz azote, selon l'activité des forces qui agissent. Si on mêle un peu d'acide sulfurique à l'acide nitrique, l'instammation des huiles se

fait beaucoup mieux, parce que l'acide sulfurique agit lui-même; et comme il est moins évaporable, il produit plus de chaleur.

Le nitrate de potasse détonne avec violence, lorsqu'il se trouve en contact avec le charbon, à une haute température : il s'en dégage une grande quantité de gaz, dont la plus grande partie s'absorbe par l'eau, et a toutes les propriétés de l'acide carbonique, et dont l'autre est du gaz azote; mais ce sel, dans la distillation, donne, lorsqu'il est décomposé par l'action seule de la chaleur, plus de 500 pouces cubiques de gaz, dont la très-grande partie est du gaz oxigène. L'oxigène dans la détonation avec le charbon, s'est combiné avec le carbone, et a produit l'acide carbonique; l'azote, autre principe de l'acide nitrique, s'est dégagé dans l'état gazeux. On trouve donc dans cette opération les deux principes qu'on retire de la décomposition du nitre par l'action de la chaleur, et qu'on a combinés dans l'expérience de Cavendish. Comme on connaît la quantité de carbone qui entre dans la composition de l'acide carbonique, on peut déterminer par la proportion de gaz azote et celle d'acide carbonique qui se produit dans la détonation du nitre avec le charbon, en comprenant celui qui reste combiné avec la potasse, quelles sont les proportions d'oxigène et d'azote qui entrent dans la composition de l'acide nitrique. Les résultats les plus approchés indiquent quatre parties en poids d'oxigène, et une d'azote. Les expériences de Cavendish donnent une proportion moindre d'oxigène; mais il faut faire attention 1°. que la pesanteur spécifique de l'oxigène est plus grande que celle de l'azote,

l'azote, à-peu-près d'un sixième; 2° que c'est l'acide nitreux qui se produit dans l'expérience de Cavendish, et non l'acide nitrique qui contient une plus grande proportion d'oxigène.

Lorsqu'on décompose le nitre, par le moyen d'une substance métallique, ou d'une petite proportion de soufre, le gaz qui s'en dégage est dans l'état de gaz nitreux ou de gaz azote, selon les quantités de la substance employée, selon la force de l'affinité avec laquelle elle agit, et selon l'élévation de température: quand la chaleur est forte, il se dégage aussi une quantité plus ou moins considérable de gaz oxigène; le reste de l'oxigène reste combiné avec la substance employée, et lui donne différentes propriétés, selon sa nature; en même-tems l'alkali dégagé du nitre, porte son action sur la combinaison, qui vient de se former, d'où résultent des sels de différente nature, du sulfate de potasse avec le soufre.

Dans toutes les décompositions de l'acide nitrique, il se dégage plus ou moins de chaleur, dont nous devons examiner l'origine et les effets.

Lorsqu'on reproduit l'acide nitrique, par la réunion du gaz oxigène et du gaz nitreux, il ne se dégage presque point de chaleur, et l'opération faite dans le calorimètre n'occasionne que la fonte d'une très-petite quantité de glace; de sorte que le gaz oxigène perd l'état élastique, et entre dans la composition de l'acide nitrique, sans qu'il y ait presque diminution de la quantité du calorique qu'il contient.

Il ne faut donc pas donner trop de généralité à ce principe établi par Black, que la chaleur s'absorbe

Leçons. Tome IV.

dans le passage d'un liquide à l'état de fluide élastique, et se dégage, lorsque le fluide élastique reprend l'état liquide; l'affinité du résultat d'une combinaison pour le calorique peut être telle, qu'ilen prenne même plus que ses composans, quoiqu'ils aient perdu l'élasticité; ainsi il y a du froid produit, c'est à-dire accumulation de calorique dans la dissolution du nitre par l'eau, quoiqu'il y ait diminution de volume.

L'observation précédente ne peut s'appliquer rigoureusement qu'à la partie d'oxigène qui se trouve au-delà de la proportion qui forme le gaz nitreux; mais d'autres considérations font voir que tout l'oxigène qui est dans le nitre se trouve dans le même état.

Les expériences de Laplace et Lavoisier prouvent qu'une once de gaz oxigène, en se changeant en acide carbonique par la combustion du charbon, laisse dégager une chaleur qui fond à-peu-près 29 onces et demie de glace, et qu'une once de salpêtre fond, par sa détonation avec le charbon, 12 onces de glace: or, dans cette quantité de salpêtre, il y a quatre dixièmes d'oxigène, qui, en le supposant pourvu de tout son calorique, n'en devrait sondre qu'un peu plus de 12 onces. Une once d'air vital, en brûlant du phosphore, peut fondre 68,634 onces de glace; ce qui est la plus grandé perte de ¿calorique qui ait été observée dans la combustion; mais un poids égal de salpêtre, qui contient quatre dixièmes d'oxigène, fait fondre dans sa détonation avec le soufre 32 onces de glace : une once d'oxigène, tel qu'il est dans le nitre, fondrait donc So onces de glace par la combustion du soufre.

Les résultats qu'on vient de présenter sont fondés sur des données qui, comme en préviennent les auteurs, laissent une incertitude sur les quantités; mais il ne peut y avoir aucun doute sur cette conséquence, que l'oxigène qui est dans le nitre contient à-peu-près autant de calorique que celui qui est dans l'état de gaz.

Lors donc que l'acide nitrique se décompose, il s'en dégage une quantité de chaleur qui varie selon le degré de la décomposition, et selon la quantité de calorique que conservent les combinaisons qui se sont formées: la détonation du nitre avec le charbon, donne les mêmes résultats que la combustion du même poids de charbon dans le gaz oxigène, ou dans l'air atmosphérique; seulement l'effet est beaucoup plus instantané, et le gaz qui se dégage contient, outre l'acide carbonique, le gaz azote qui a repris l'état élastique.

Les faits que nous venons d'analyser, nous serviront à prononcer sur un point de théorie relatif à
la chaleur, sur lequel les opinions sont partagées.
Crawfort et quelques autres chimistes supposent que
la chaleur spécifique, ou capacité de chaleur, est
proportionnelle à la quantité absolue du calorique
qui est contenu dans un corps, et que toute la
chaleur qui se dégage, est due au seul changement
de chaleur spécifique des corps dont elle provient:
selon cette opinion, si on connaît la chaleur spécifique d'une substance dans un état, et celle qu'elle
conserve dans un autre état, et la quantité de chaleur
qui s'est dégagée pour produire ce changement, on

peut déterminer la quantité absolue de calorique qui est contenue dans cette substance à une température donnée, et la comparer avec celle des autres corps dont on connaît la chaleur spécifique relativement à elle; ainsi, la chaleur spécifique de la glace étant d'un dixième plus petite que celle de l'eau à la température de zéro du thermomètre, on suppose qu'elle ne conserve que les 9 du calorique de l'eau; et comme le dixième, qu'elle a perdu dans son changement en glace, aurait pu élever l'eau à 60 degrés du thermomètre de Réaumur, on en conclud qu'en multipliant 60 par 10, le produit 600 indiquerait sur le thermomètre prolongé, l'effet de tout le calorique contenu dans l'eau, qui s'en trouverait alors totalement dépourvue, terme qui serait le zéro réel pour cette substance.

Si cette supposition avait quelque réalité, s'il y avait un rapport constant entre les capacités de chaleur des coips et la quantité de calorique qu'ils contiennent, il ne devrait y avoir qu'une très petite différence entre la chaleur spécifique des principes qui composent l'acide nitrique, et celle de ces principes isolés, puisque leur combinaison contient récllement à peu-près autant de calorique. Or, le gaz oxigène a, selon Crawfort, près de cinq fois autant de chaleur spécifique que l'eau; le gaz azote a lui-même une chaleur spécifique qui n'est qu'un peu plus petite que celle de l'eau. L'acide nitrique, composé d'oxigène, d'azote et d'eau, devrait donc avoir une chaleur spécifique beaucoup plus considérable que l'eau, et cependant la chaleur spécifique d'un acide nitrique

dont la pesanteur spécifique étail 1.295, comparée à celle de l'eau, prise pour unité, n'a été que 0661.

Le nitrate de potesse dont les # sont l'oxigène qui a conservé presque tout son calorique, devrait avoir par-là une chalcur spécifique double de celle de l'eau, indépendamment de ce qui doit lui en venir de l'alkali et de l'azote; il a cependant une chalcur spécifique si inférieure à celle de l'eau, que celle d'une dissolution d'une partie de nitre dans huit parties d'eau, n'est que 0,818, quoique, pendant la dissolution de ce sel, il se produise du froid, que par conséquent il s'accumule du calorique, ce qui devrait, dans l'opinion de Crawfort, augmenter sa chalcur spécifique.

L'acide carbonique a, selon Crawfort, une chaleur spécifique un peu supérieure à celle de l'eau, l'azote qui n'entre que pour un cinquième dans la combinaison de l'acide, en a un peu moins que l'eau; en combinant ces deux valeurs, on a une chaleur spécifique qui diffère peu de celle de l'eau, et par conséquent bien plus grande que celle du nitre; de sorte que, malgié la grande déperdition de calorique qui s'est faite dans la détonation, les produits du nitre ont beaucoup plus de chaleur spécifique que se nitre l'il-même; car l'alkali a aussi un peu plus de calorique, puisqu'en le saturant d'acide nitrique, il se ferait un petit dégagement de chaleur.

Ces considérations, qui s'accordent avec celles que vous trouverez dans le mémoire sur la chaleur, auquel je ne saurais trop vous rappeler, suffisent pour prouver que la chaleur spécifique de corps n'a aucun rapport connu avec la quantité de calorique qui s'y trouve combinée.

La poudre de guerre est composée à peu près de six parties de nitrate de potasse bien purisié, d'une partie de charbon et d'une partie de sousre. On choisit un charbon léger et poreux, tel que celui de Bourdaine; les procédés de fabrication ont pour but de faire un mélange exact des substances, d'en composer une pâte solide, et de la réduire en grains: dans le procédé ancien, et qui est encore le plus généralement pratiqué, le mêlange et la compression se sont par des pilons mus par le moyen d'un courant d'eau sur la matière placée dans des mortiers de bois, et plus rarement sur une meule horizontale sur laquelle on fait tourner deux meules verticales; on humecte de tems en tems la matière, et au sortir de la compression, on la fait sécher jusqu'à ce qu'on puisse la grainer, en l'agitant circulairement dans un crible de peau, sur lequel elle est pressée par le mouvement d'un tourteau de bois; on achève, après cela, sa dessication. Dans le procédé imaginé par Carny, perfectionné par Chaptal, qui doit en publier bientôt une description complette, procédé qui réunit l'avantage d'être beaucoup plus expéditif, à celui d'exiger beaucoup moins d'appareil, on réduit le mêlange en poudre par le moyen de petits globes de bronze ou de pierre dans un tonneau qu'on fait tourner, et dans lequel l'axe en bois et quelques barres de bois, placées entre l'axe et les parois, rompent souvent le mouvement imprimé aux petits globes, et multiplient le frottement et la trituration; après

•

rela on étend le mêlange réduit en poudre sur des plateaux de bois, on l'humecte un peu, on le comprime par une forte presse, et on le graine à la manière ordinaire.

Dans la poudre, les parties de salpêtre se trouvent donc en contact intime avec des parties de charbon et des parties de soufre. Le soufre sert à donner plus de consistance au mêlange; mais indépendamment de cette utilité, Beaumé et Darcy ont éprouvé que la poudre faite sans soufre avait beaucoup moins de force que celle où il entre une proportion convenable de cette substance; si la quantité de soufre est trop considérable, la poudre n'a plus la même force: l'expérience a déterminé les proportions qui sont les plus convenables et qui cependant ont une certaine latitude; la théorie doit chercher à en rendre raison.

Nous avons vu que le charbon, dans sa détonation avec le salpêtre, dégageait l'oxigène sous la forme d'acide carbonique; qu'en même tems l'azote reprenait l'état élastique: le gaz qui se dégage d'une manière soudaine, et qui prend une grande expansion produite par le haut degré de chaleur, agit avec violence sur les obstacles qui s'opposent à son développement. Le soufre a la propriété de s'enflammer à une température plus basse que le charbon; il produit beaucoup plus de chaleur; car une once de salpêre avec le charbon ne fond que douze onces de glace, pendant qu'avec le soufre, elle en fond trente deux onces; il doit donc donner beaucoup plus d'expansion au gaz, mais celui-ci est beaucoup moins abon-

dant, car c'est le gaz azote seul. Le soufre sert donc à rendre la poudre plus facilement combustible, et à augmenter par une plus grande chaleur la dilatation du gaz et son prompt dégagement. On peut ajouter qu'en se combinant avec une partie de l'alkali sous la forme d'acide sulfurique qu'il a prise, il fait que l'alkali retient moins d'acide carbonique. Ces effets se combinent dans certaines limites pour produire la plus grande action.

L'eau qui se trouvait encore dans la poudre peut aussi contribuer au phénomène; mais il ne paraît pas qu'il puisse s'en former dans l'opération avec la petite portion d'hydrogène qui est dans le charbon, parce que, dans les proportions de la poudre, l'oxigene n'est pas assez abondant, et qu'il se combine de préférence avec le charbon et le soufre.

Le gaz extrêmement dilate, mais refroidi promptement, produit dans l'air ces ondulations vives et rapides qui sont la cause du bruit et de l'éclat.

Comme l'acide nitrique est composé de deux principes qui se trouvent dans l'at mosphère et dans plusieurs autres substances, vous concevez comment il peut se former dans beaucoup de circonstances naturelles qu'on a tâché de réunir, pour faire des nitrières artificielles.

Les circonstances les plus favorables qu'indique jusqu'à présent l'observation, sont un mêlange de substances végétales et de substances animales, dont la putréfaction soit fort avancée et modérée par les premières, l'obscurité, l'action de l'air facilitée par le

renouvellement des surfaces, l'humidité entretenue par des arrosages ménagés.

Les substances animales ne doivent être qu'en petite quantité; elles paraissent servir à fournir l'azote qui ne doit pas être dans l'état élustique, et qui, concurremment avec la base, doit déterminer l'oxigène à se fixer : les substances végétales qui pourraient suffire, parce qu'elles contiennent presque toutes plus ou moins de substance animale, servent à fournir par leur décomposition, la potasse qui est la base du salpêtre : le mêlange doit être rendu poreux, sur-tout par des vieux platras et des terres qui ont déjà été lessivées pour l'extraction du salpêtre, et qui en retiennent encore un peu.

Le salpêtie se sorme dans les caves et les autres souterrains, mais principalement, dans les écuries et les étables; les platras s'en imprègnent; il est dans l'état de ni rate de potasse, ou dans l'état de nitrate de chaux ou de magnésie: le premier est particulierement retenu dans les platras, le nitrate de chaux et de magnésie qui sont déliquescens, se trouvent sur - tout à la surface de la terre qui sorme le sol.

L'art du salpêtre consiste à réparer ces sels des matières étrangères, et sur tout du sel marin qui s'y trouve aussi, et à substituer la potasse à la chaux et à la magnésie qui sont combinés avec l'acide nétrique. Le nitrate de chaux et de magnésie doivent être séparés avec soin parce qu'its donneraient à la poudre l'inconvénient d'attirer l'humidité de l'air : le muriate de soude a aussi cet inconvénient, quoiqu'à un degré beaucoup plus saible. Le cit. Launoy a indiqué un moyen simple de se procurer en grande partie le salpêtre dont se trouve imprégné un mur : il consiste à couvrir ce mur d'une terre humectée; le salpêtre qui se dissout par l'humidité, pénètre dans cette terre, et vient effleurir à sa surface : on sépare donc la terre, après quelques jours, et on la lessive; on peut répéter ce procédé jusqu'à ce que le mur soit presqu'épuisé, et la renouveller, lorsqu'il est de nouveau salpêtre.

Sans l'appareil des nitrières artificielles en grand, on pourrait se procurer une immense quantité de salpêtre dans l'étendue de la République, si, dans les écuries et les étables, on recueillait de tems en tems la couche de terre qui se trouve sous le fumier, et si on la remplaçait par des résidus de less ives précédentes; si ensuite on mêlait cette terre avec des débris de végétaux; si on arrosait ce mêlange avec des eaux de fumier, en renouvellant de tems en tems ses surfaces: on procéderait ensuite au less ivage et à l'évap oration, et on établirait une succession d'opérations qui seraient également utiles à l'intérêt général et à l'intérêt particulier.

## HISTOIRE NATURELLE.

## DAUBENTON, Professeur.

Sur la nomenclature méthodique des plantes.

Il y a plus de deux mille ans que les Grecs ont commencé à jeter les premières idées qui ont servi de fondement à la botanique. Hypocrate nous laissa les noms de deux cent trente quatre plantes différentes, et dans le même tems, Cratevas fit, en quelque façon, les descriptions des mêmes plantes. Environ cent ans après ces deux derniers auteurs, Théophraste, disciple d'Aristote, connaissait les noms de plus de cinq cents plantes; il nous laissa même des traités sur la végétation, et sur la culture de ces plantes. La botanique n'était alors qu'au berceau, ou plutôt elle n'était pas encore née.

Les Romains n'écrivirent sur les plantes, qu'après la défaite de Mithridate. Parmi les dépouilles de ce grand roi, fameux d'ailleurs par la connaissance qu'il avait des plantes et des antidotes qu'il savait, dit on, en tirer, Pompée trouva des manuscrits dans lesquels Mithridate avait rassemblé tout ce qui était connu de son tems, sur les propriétés des plantes. Cé recueil donna de l'émulation aux Romains; et Caton fut le premier qui écrivit sur l'agriculture; mais les progrès de la botanique furent si lents, que dans le commencement du premier siècle, il n'y avait encore que six cents plantes connues. Dioscoride en découvrit quatre cent dix, et il donna seule:

ment les noms des autres. Peu de tems après. Pline le naturaliste, donna plusieurs livres sur les plantes; mais c'était plutôt une compilation des ouvrages des autres, qu'un ouvrage nouveau. Galien fit dès recherches plus utiles que celles de Pline; il trouva des choses nouvelles sur les plantes : ce grand médecin travaillait plutôt à l'avancement de la médecine, qu'à celui de la botanique; il cherchait les propriétés médicinales, il tâchait de les expliquer; mais n'ayant pas eu l'attention de décrire les plantes, on a peine à les reconnaître aujourd'hui. Dans le troisième siècle, Otibase, médecin de Julien l'apostat, et dans le cinquième siècle, Ætius et Paul d'Egine, écrivirent sur la botanique; mais leurs ouvrages ne furent d'aucune utilité sur cette science; ces auteurs suivirent aveuglément Galien; ils connaissaient, par la tradition, les plantes dont il avait parlé, ils se mirent peu en peine de les décrire, pour assurer cette connaissance à la postérité.

Dans les trois siècles suivans, c'est-à-dire, jusqu'au huitième siècle, la botanique ne sut point cultivée; au moins il ne nous en reste aucune notion. Les Arabes s'appliquèrent à cette science après les Grecs. En 742, Sérapion compila 79 auteurs, pour composer ses ouvrages: cependant on ne voit rien dans ses livres, qui ne se trouve dans ceux de Dioscoride: et de Galien. Dans le dixiène siècle, Rahzès qui vivait du tems d'Almanzor, roi de Cordone; dans le douzième siècle, Mesué, en Arabie:, Averoës, en Espagne, Abenbitar, sur la sin du même siècle, tous médecius arabes, travaillèrent beaucoup sur la bota-

nique; cependant ils ne donnèrent aucune règle sur la connaissance des plantes. Il ne suffisait pas de rapporter leurs noms et leurs propriétés; il aurait encore fallu en donner les descriptions. Chaque plante avait déjà plusieurs noms, parce que chaque auteur l'avait nommée différemment; il n'y avait point de descriptions exactes; on ne pouvait donc pas rapporter à une plante les noms qui lui appartenaient, et par conséquent lui attribuer les propriétés qu'on lui avait connues. Ainsi les travaux des Grecs, des Romains et des Arabes, sont presqu'entièrement infructueux pour nous. On a cru cependant que les ouvrages d'Abenbitar pourraient nous donner quelques lumières sur ceux de Dioscoiide, de Galien et d'Oribase; François I envoya Postel en Orient, pour y chercher l'ouvrage d'Abenbitar; Postel rapporta cet ouvrage: Thevenot, de l'académie de sciences, avait projeté de le traduire; il serait à sechaiter qu'il eût exécuté son projet.

L'ignorance sut si grande dans le treizième, le quatorzième et le quinzième siècle, que lés sciences étaient à peine connues: la botanique sut entièrement négligée. L'abbesse Hil legarde, Arnaud de Villeneuve, Jacques de Dondit, Pierre Gressenti de Boulogne/, Cuba, etc. donnèrent des ouvrages qui prouvent la prosonde ignorance de ce tems-là. On oublia tout ce que la tradition avait conservé sur la connaissance des plantes.

Sur la fin du quinzième siècle, les sciences commencèrent à sortir du profond oubli où elles avaient été ensevelies; on s'appliqua à la botanique, mais il fallut un long tems pour la mettre seulement au point où les Grecs l'avaient portée. Pendant que les philosophes traduisaient et commentaient Aristote, les botanistes faisaient des traductions de leurs anciens auteurs. Théodore Gaza traduisit Théophraste du grec en latin; Hermolaus Barbarus, Marcellus Virgilius et Ruel donnèrent la traduction de Dioscoride: on passa la plus grande partie du seizième siècle à ramasser, à commenter, à critiquer ces anciens auteurs.

Sur la fin du seizième siècle, on commença à croire qu'il était inutile de s'occuper uniquement des anciens auteurs; il y eut des botanistes qui joignirent l'étude de la nature à l'étude des livres; ils reconnurent qu'ils pouvaient tirer plus d'avantage de leurs propres observations, que de celles des auteurs qui les avaient précédés. Ces botanistes quittèrent leur cabinet, pour visiter la campagne; ils ne se contentèrent pas de parcourir les pays voisins du leur; ils voyagèrent dans les parties du monde les plus reculées, d'où ils rapportèrent un grand nombre de plantes; c'était le seul moyen d'avancer la botaniqué: les anciens Grecs l'avaient suivi; quelques-uns-d'entr'eux avaient fait de longs voyages : les botanistes du seizième siècle les imitèrent, et leur science commença dès-lors à faire des progrès. Sur la fin de ce siècle et au commencement du dix-septième siècle, la botanique sut cultivée par Gesner, Bellon, Rauvolfius, Dodonée, Clusius, Cœsalpin, Lobel, Columna, Prosper Alpin, les Bauhin, etc.

Jusqu'alors cette science était sans principes; on n'avait pas encore établises fondemens; les ouvrages

de tant d'auteurs ne laissaient, pour ainsi dire, que de l'incertitude. On nommait les plantes, on les décrivait, mais sans aucune règle certaine; ces noms et ces descriptions avaient jeté une grande confusion dans la botanique. On ne savait où retrouver dans les auteurs, le nom et la description d'une plante que l'on voyait croître sur la terre: il y avait autant de difficulté à retrouver la description en voyant la plante, qu'à reconnaître la plante en lisant la description. Il fallait donc établir des lois fondamentales pour saire les descriptions des plantes; il fallait pour cela trouver dans les plantes des caractères assez marqués et assez sûrs pour les distinguer les uns des autres; ces caractères étant biendéveloppés et exactement rendus dans les descriptions des plantes, devaient nécessairement faire connaître les plantes par les descriptions, et les descriptions par les plantes. Gesner et Columna donnèrent l'idée de ce principe de la botanique; ils indiquèrent les vrais caractères par lesquels on pourrait donner des lois à cette science. Tous ceux qui les avaient précédés n'avaient eu en vue que la figure et la substance des seuilles, la hauteur et la grosseur du tronc et des branches, la forme et l'étendue des racines, etc., pour caractériser les plantes dans les descriptions. Gesner et Columna reconnurent que ces caractères étaient trop incertains; ils en trouvèrent un bien plus constant et bien plus sûr, c'est la fructification de la plante, c'est-à-dire, la fleur et le fruit.

Un seul homme peut bien faire une découverte; mais il en faut plusieurs pour la perfectionner: l'idée de Gesner et de Columna fut suivie par les botanistes qui vinrent après eux. Cœsalpin, qui était même leur contemporain, arrangea sur ce plin un systême de botanique; Morison, Ray, Knaut, Herman, Rivinus travaillèrent sur la même matière: Tournesort mit ce systême dans un degré de persection.

Il y a beaucoup de plantes connues; on en compte à présent jusqu'à 15,000, et peut-être plus : on ne pourraiten savoir le nombre, si les naturalistes n'avaient inventé l'art des divisions méthodiques; sans les méthodes, il ne serait pas possible de reconnaître les plantes, chacune en particulier, et de les distinguer les unes des autres.

Dès que les botanistes ont commencé à faire des tentatives pour distribuer les plantes méthodiquement par classes; dès que Tragus, Leonicer-et Dodoens eurent fait des essais dans ce genre. d'étude, depuis 1532 jusqu'à 1570, un assez grand nombre de graminées, de palmiers et de mousses semblèrent se rassembler, comme d'eux-mêmes, sous les yeux de Lobel, pour sormer trois classes bien caractérisées. En 1576, l'Ecluse établit la classe des champignons, et Cœsalpin, celle des ombelliseres; en Zaluzianski sorma les classes des malcavées et des cucurbitacées; en 1596, Gaspard Bauhin établit les classes des bulbeuses, des sougères et des plantes légumineuses; en 1680, Magnel forma la classe des amentacées; en 1687, Ray celle des verticillées; ensin, en 1694, Tournesort établit les classes des labiées, des crucisères, des rosacées, des semi flosculeuses, des flosculeuses et des radiées : ces trois dernières

nières classes ont été réunies, par Vaillant, en une seule classe, sous le nom de composées.

Les plantes comprises dans chacune des classes dont je viens de faire mention, ont plus de rapports, c'est-à-dire, de caractères communs entr'elles qu'avec les autres plantes. Magnol est le premier botaniste qui ait fait remarquer dans les plantes a une affinité suivant les degrés de laquelle, dit il, on pourrait les ranger en diverses familles, comme on range les animaux; ces familles ont des signes distinctifs certains.

"Cette relation entre les animaux et les végétaux m'a donné occasion de réduire les plantes en certaines familles, par comparaison aux familles des hommes; et comme il m'a paru impossible de tirer les caractères de ces familles de la seule fructification, j'ai choisi les parties des plantes, où se rencontrent les principales notes caractéristiques, telles que les racines, les tiges, les fleurs et les graines: il y a même dans nombre de plantes une certaine similitude, une affinité qui ne consiste pas dans les parties considérées séparément, mais en total (1)."

En effet, l'opinion de Magnol est très-bien fondée : pour caractériser une plante à l'exclusion des autres, on est le plus souvent obligé d'employer toutes sortes de moyens; on s'expose à de grands inconvéniens, lorsque l'on s'astreint dans un systême de botanique,

<sup>(1)</sup> Voyez Adanson, famille des plantes, première partie, préface, pag.....

Leçons. Tome IV.

à ne l'établir que sur des caractères tirés de quelques parties des plantes.

Les parties de la fructification étaient connues, dès le tems des Grecs, avant Théophraste. « Quoique cette découverte ait été citée par Pline; reconnue, en 1592, par Zaluzianski; en 1650, par J. Bauhin; prouvée, en 1676, par Grew et Malpighi; par Rai, en 1682; par Camérarius, en 1694; par Waldchmied, en 1705; par Gakenholtz, en 1706; par Vaillant, en 1717.

"Quoique Boerrhave ait employé, dès l'an 1710, la considération des étamines et des pistils, pour caractériser ces genres, comme Linné en convient; quoique l'idée d'une méthode fondée sur le sexe des plantes soit due à Burkard, néanmoins l'exécution de cette méthode est neuve et due à Linné: c'est mê ne, de toutes les méthodes que nous connaissons, celle qui mérite le plus le nom de systême, parce qu'elle suit plus son objet, ne portant dans la distribution des classes, que sur une seule partie, les étamines (1)."

Linné a été le premier, que je sache, qui ait regardé · les familles des plantes, comme naturelles; cette idée était bien d'accord avec celle qu'il avait de son système de nomenclature, qu'il donnait pour être le système de la nature, système nature. Le rassemblement des plantes, qui composent chacune de ces familles, ne peut être regardé comme naturel, que par la conve-

<sup>(1)</sup> Idem, pag. 11.

nance qui se trouve entre ces plantes, en ce qu'il y a plus de ressemblances que de différences. Mais, si l'on ne considère que les différences, leur rassemblement n'est pas naturel : il n'y a que la collection des individus d'une même espèce qui soit vraiment naturelle, parce qu'ils sont tous essentiellement semblables.

Cependant, de tous les arrangemens que l'on a imaginés, pour les distributions méthodiques des plantes, il n'y en a point de plus naturel que celui, des familles, dans le sens que j'ai indiqué.

Les familles des plantes sont encore un des meilleurs moyens de reconnaître le degré de perfection d'un système ou d'une méthode de botanique : plus ils conservent de familles de plantes dans leur entier, sans démembrement, plus ils sont réguliers, et plus ils s'approchent de la nature; moins il y a d'exceptions dans les systèmes et les méthodes, moins ils sont défectueux et fautifs: enfin, ils sont d'autant meilleurs que l'application des caractères sur lesquels ils sont établis, est plus facile pour l'étude.

Lorsque le caractère qui désigne une classe ou un genre manque dans quelques unes des espèces qui y sont comprises, on dit que c'est une exception; c'est une grande faute dans le système ou dans la méthode, puisque l'espèce où le caractère fondamental manque, ne peut pas être rapportée à sa classe ou à son genre.

Lorsqu'il est difficile de reconnaître sur les plantes, les caractères distinctifs indiqués dans le système ou dans la méthode, c'est un grand embarras pour les étudians, qui peut les dégoûter, ou au moins qui leur donne plus de peine, et leur prend plus de tems, que si le système ou la méthode eussent été moins difficiles dans la pratique.

Appliquons ces trois moyens de juger du mérite des systèmes ou des méthodes.

La méthode de Tournesort est divisée en vingtdeux classes établies, pour la plûpart, sur la corolle, c'est-à-dire, sur les pétales ou seuilles de la sleur; les caractères des genres sont tirés du fruit. Cette méthode conserve presque toutes les samilles naturelles des plantes, sans démembrement. Elle n'est sujette qu'à un petit nombre d'exceptions, il est trèssacile de reconnaître ses caractères sur les plantes.

Le système de Linné est composé de vingt-quatre classes établies sur le nombre, la proportion, la connexion et la position des étamines; les ordres ou sous-divisions des classes sont fondés sur le nombre des styles, excepté dans les vingt-unième, vingt-deuxième et vingt-troisième classes qui renferment les plantes unisexuelles, ou dont les étamines sont séparées des pistils: l'auteur a employé alors le nombre des étamines pour établir ses ordres; les genres ou sous-divisions des ordres le sont sur l'ensemble des parties de la fructification.

Ce système ne conserve que quatre familles naturelles sans démembrement. Il est sujet à beaucoup d'exceptions, et difficile dans la pratique, à cause de la petitesse d'un très-grand nombre de fleurs.

La méthode de Jussieu est fondée sur les lobes ou cotylédons, et sur l'insertion des étamines sous le pistil, au calice, et sur le pistil. Les caractères des ordres ou familles sont pris de toutes les parties des plantes considérées dans leur ensemble, et ceux des genres sont tirés des organes de la fructification.

Cette méthode a l'avantage de conserver toutes les familles des plantes, chacune dans son entier, sans démembrement; mais elle est sujette à beaucoup d'exceptions, et souvent difficile dans la pratique, pour reconnaître l'insertion des étamines, et le nombre des lobes dans les très-petites graines, lorsqu'on ne les voit pas lever.

La méthode de Tournefort est présérable au système de Linné, en ce qu'elle conserve plus de samilles entières, qu'elle a moins d'exceptions, et qu'elle est plus sacile. Cette méthode est au-dessous de la méthode de Jussieu par le démembrement de quatre samilles naturelles; si on les rétablit dans leur entier, comme il est possible, alors cette méthode sera la meilleure, puisqu'elle a moins d'exceptions, et qu'elle est plus sacile dans la pratique.

La méthode de Tournesort est plus intéressante que le système de Linné, et que la méthode de Jussieu, par les objets attrayans qu'elle nous présente, des sleurs et des sruits. La plus belle partie de la sleur, la corolle, plaît aux yeux, en sixant l'attention sur les caractères distinctifs des classes. La diversité des fruits charme l'ennui que pourraient donner les nombreuses suites de genres. Tournesort avait autant de goût que de savoir; il a répandu sur l'étude des plantes un agrément qui attire les commençans, et un plaisir qui soutient leur zèle; il

étudians, qui peut les dégoûter, ou au moins qui leur donne plus de peine, et leur prend plus de tems, que si le systême ou la méthode eussent été moins difficiles dans la pratique.

Appliquons ces trois moyens de juger du mérite des systèmes ou des méthodes.

La méthode de Tournesort est divisée en vingtdeux classes établies, pour la plûpart, sur la corolle, c'est-à-dire, sur les pétales ou seuilles de la sleur; les caractères des genres sont tirés du fruit. Cette méthode conserve presque toutes les samilles naturelles des plantes, sans démembrement. Elle n'est sujette qu'à un petit nombre d'exceptions, il est trèsfacile de reconnaître ses caractères sur les plantes.

Le système de Linné est composé de vingt-quatre classes établies sur le nombre, la proportion, la connexion et la position des étamines; les ordres ou sous-divisions des classes sont fondés sur le nombre des styles, excepté dans les vingt-unième, vingt-deuxième et vingt-troisième classes qui renferment les plantes unisexuelles, ou dont les étamines sont séparées des pistils: l'auteur a employé alors le nombre des étamines pour établir ses ordres; les genres ou sous-divisions des ordres le sont sur l'ensemble des parties de la fructification.

Ce système ne conserve que quatre familles naturelles sans démembrement. Il est sujet à beaucoup d'exceptions, et difficile dans la pratique, à cause de la petitesse d'un très-grand nombre de fleurs.

La méthode de Jussieu est fondée sur les lobes ou cotylédons, et sur l'insertion des étamines sous le pistil, au calice, et sur le pistil. Les caractères des ordres ou familles sont pris de toutes les parties des plantes considérées dans leur ensemble, et ceux des genres sont tirés des organes de la fructification.

Cette méthode a l'avantage de conserver toutes les familles des plantes, chacune dans son entier, sans démembrement; mais elle est sujette à beaucoup d'exceptions, et souvent difficile dans la pratique, pour reconnaître l'insertion des étamines, et le nombre des lobes dans les très-petites graines, lorsqu'on ne les voit pas lever.

La méthode de Tournesort est présérable au système de Linné, en ce qu'elle conserve plus de samilles entières, qu'elle a moins d'exceptions, et qu'elle est plus sacile. Cette méthode est au-dessous de la méthode de Jussieu par le démembrement de quatre samilles naturelles; si on les rétablit dans leur entier, comme il est possible, alors cette méthode sera la meilleure, puisqu'elle a moins d'exceptions, et qu'elle est plus sacile dans la pratique.

La méthode de Tournesort est plus intéressante que le système de Linné, et que la méthode de Jussieu, par les objets attrayans qu'elle nous présente, des sleurs et des sruits. La plus belle partie de la sleur, la corolle, plast aux yeux, en sixant l'attention sur les caractères distinctifs des classes. La diversité des fruits charme l'ennui que pourraient donner les nombreuses suites de genres. Tournesort avait autant de goût que de savoir; il a répandu sur l'étude des plantes un agrément qui attire les commençans, et un plaisir qui soutient leur zèle; il

présente des roses, en écartant les épines; c'est ainsi qu'il faudrait ouvrir la carrière de toutes les sciences, en applanissant les obstacles qui pourraient airêter les étudians.

On blâme Tournefort d'avoir séparé les arbres et les arbrisseaux des autres plantes; j'aimerais mieux le louer d'avoir présumé que l'organisation d'un arbre devait être assez différente de celle d'une herbe, pour faire une division des classes de sa méthode. Il paraît que l'auteur n'a été déterminé à cette division, que par instinct; car on ne trouve dans ses institutions que de courtes notions des organes intérieurs des plantes. Il est à souhaiter que le botanistes s'occupent, plus qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent, de ces organes; ils en tireront des caractères distinctifs qui contribueront, avec les caractères extérieurs, à déterminer les divisions méthodiques.

Il est à propos d'exposer ici l'opinion du citoyen Adanson, sur le mérite de la méthode de Tournefort. Je vais rapporter les propres termes de ce célèbre botaniste, tels qu'il les a publiés en 1763 dans son livre intitulé: Familles des Plantes, première partie, page 100.

Si l'on convient qu'il ne faut qu'une méthode pour mettre de l'ordre dans nos connaissances, en étudiant la botanique, et que de deux ou plusieurs méthodes également bonnes, il faut choisir la plus facile et la plus commode, il n'est pas douteux que celle de Tournefort ait ces qualités, et étant d'ailleurs plus parsaite que toutes les autres, ne mérite la présérence sur elles. Elle est

" plus parfaite, si elle est plus conforme à la " nature, en conservant plus de classes naturelles, " et c'est ce qu'on a suffisamment démontré. Du » degré de bonté d'une méthode ne s'ensuit pas » pour cela un égal degré de facilité: cela dépend » moins de sa perfection, que de sa simplicité: » celle de Rivin est beaucoup plus facile que vingt 39 autres, parce qu'elle est beaucoup plus simple dans son principe. On peut dire la même chose de 39 celle de Tournesort; elle peut se passer plus » aisément que toute autre de l'usage du micros-» cope, et elle n'exige que la connaissance de quaso torze figures de corolles pour la distinction de ses " vingt-deux classes, qu'on peut réduire à dix-sept, » comme je l'ai fait autresois pour mon usage. Il » n'appartient pas tant au raisonnement de prouver la bonté d'une méthode, qu'à la commodité, " la clarté, et peut-être aussi à un certain agrément » qu'on y trouve; et c'est sur ces principes que le » public peut juger de celle de Tournesort. Il est " vrai qu'elle n'est pas universelle; il y a des plantes " qui n'ont ni fleurs, ni fruits, ou qui les ont invi-» sibles; et comme, dans une méthode, il faut » des marques sensibles et manifestes aux yeux, il " désigne les classes de ces plantes par l'absence de " ces parties: mais ces plantes sont en petit nombre, » et ne font qu'une petite brêche à l'universalité » de sa méthode, qui se trouve encore plus uni-» verselle qu'aucun autre, parce que, comme nous 39 l'avons dit, toutes souffrent des exceptions semso blables, qui ne diffèrent que du plus au moins. nature, qui ne paraît pas trop s'être mise en peine d'un systême; car un systême naturel aurait des règles sans exceptions: il s'est contenté d'un systême artificiel, et d'établir un ordre arbitraire le moins désectueux qu'il sût possible.

"Tous ces motifs pesés et balancés avec équité, la méthode de Tournefort nous paraît mériter la préférence pour l'étude de la botanique; et ce qui doit nous inspirer plus d'estime et de confiance, c'est de voir que depuis près d'un siècle elle ait conservé une supériorité singulière sur toutes celles qui ont paru depuis; d'où il est aisé de juger combien ce grand homme avait devancé et laissé derrière lui les premiers botanistes de son tems, et qu'il n'y avait qu'un botaniste aussi consommé et aussi pénétrant, qui pût présenter une science très-vaste et très-confuse, dans un tableau aussi clair et aussi abrégé qu'il l'a fait."

Jusqu'en 1763, tems auquel le citoyen Adanson publiait son opinion sur la méthode de Tournesort, cette méthode était regardée comme la meilleure, qui méritait plus d'estime et de consiance que toute autre méthode de botanique. A présent celle de Tournesort n'est pas moins bonne qu'elle n'était alors; cependant elle est dominée par le système de Linné, qui est le plus en vogue. Cette présérence est venue de ce que Linné a substitué dans son système de bonnes descriptions aux phrases de la méthode de Tournesort, et qu'il a indiqué chaque espèce de plante par une seule dénomination, qu'il appelle

mal-à-propos le nom trivial, tandis qu'il est le plus important et le plus commode pour les étudians. La méthode de Tournesort est susceptible de tous ces avantages.

### ART DE LA PAROLE.

#### SICARD, Professeur.

CITOYENS, dans la précédente séance, je vous ai exposé le tableau qui m'a servi à introduire le sourd-muet à là connaissance des idées métaphysiques; mais ce tableau, vous n'avez fait que le voir en passant. J'ai amené trois sourds-muets, et si aujourd'hui nous avons le tems, un d'eux enseignera à l'autre à connaîtré et à définir les mots écrits sur ce tableau.

Il fallait d'abord trouver un moyen de comparaison entre les idées plus connues et les idées moins connues; j'ai commencé par apprendre, au sourd muet, à connaître et à distinguer les principes de toutes les opérations qui émanent de lui; j'ai tâché de trouver ces principes, et de faire remarquer de l'analogie dans leurs opérations.

J'ai fait voir qu'il ne pouvait y en avoir que de trois sortes, de physiques, d'intellectuelles, et de morales; qu'elles fournissaient, toutes les trois, trois séries d'opérations; que chaque série n'était que le même élément plus ou moins prononcé; qu'ainsi toutes les opérations de l'intelligence n'étaient que

Lidée, toutes les opérations morales la volonté, toutes les opérations de l'œil physique ou organique le voir.

J'ai reçu, à ce propos, une lettre d'un de vous, sur le mot penser; j'en ajourne la réponse à la séance, qui est principalement consacrée à la conférence sur ces objets.

J'ai fait choix des mots qui me paraissent les plus abstraits; j'en ai apporté la note; je vais en faire la lecture.

Idées qui appartiennent à l'æil physique.

Voir,
Regarder,
Fixer,
Considérer,
Pénétrer.

Idées qui appartiennent à l'æil intellectuel.

Idéer,
Penser,
Méditer,
Réfléchir,
Approfondir.

Viennent ensuite celles qui appartiennent à celles-là. Comparer, juger, douter, croire, être incertain, bésiter, être indéterminé, étudier, comprendre, conce-voir, apprendre, savoir, se souvenir, oublier, pénétrer, découvrir.

Tous ces mots-là, citoyens, doivent dériver et descendre, sans interruption, du mot idéer; si cela

n'était pas, il me serait impossible de jamais les faire entendre au sourd-muet. L'abbé de Condillac fait tout descendre comme moi de l'idée; mais qu'aussitôt qu'il a fait entendre le mot idée, il passe au mot attention, qui, selon lui, est l'idée plus ou moins prononcée, et à son tour l'attention, plus ou moins prononcée, produit toutes les opérations de l'esprit.

Il ne peut y avoir deux opinions, deux manières de voir sur cet objet; il ne peut tout au plus y avoir que des mots différens: ainsi l'un dira que la source de toutes les opérations intellectuelles, c'est la sensation, l'autre dira que c'est l'idée, l'autre que c'est l'attention; et tous les trois diront la même chose. J'ai choisi l'idée, parce que cela m'était plus commode, parce que le mot idéer est correspondant au mot voir, parce que j'avais besoin de partir, avec le sourd muet, d'un point parfaitement intelligible, et parfaitement bien convenu entre lui et moi.

Il s'agit maintenant de replacer le tableau, de remettre les élémens, et de déterminer tous ces mots là.

Je vous ai parlé des opérations de l'œil organique et de l'intelligence, et je ne vous ai rien dit des opérations de la volonté, et cependant la volonté a aussi sa série. La voicií:

Vouloir,
Desirer,
Affectionner,
Aimer,
Se passionner.

Il y a ensuite, appartenant à cette même famille,

haïr, détester, abhorrer; il y a aussi, eraindre, avoir peur, avoir appréhension, avoir frayeur, être épouvanté, avoir de la terreur, tout cela appartient à la volonté.

L'élève va commencer par les opérations organiques, et vous voyez que cet enfant écrit d'après la dictée de Massieu, son répétiteur.

| Voir voi                             | r   |
|--------------------------------------|-----|
| Voir, voir regarde                   |     |
| Voir, voir, voir fixe                | •   |
| Voir, voir, voir, voir considére     | era |
| Voir, voir, voir, voir, voir pénétre | r.  |
|                                      | _ ) |

Avant d'aller plus loin, vous observerez d'abord voir tout simple, c'est la première opération de l'œil; la seconde est regarder. Quand nous ouvrons les yeux, nous voyons sans pouvoir nous en empêcher les objets qui frappent nos yeux. Pour regarder, il faut porter les yeux, déterminer les yeux, et les fixer, les arrêter sur un objet : il faut enfin de l'intention pour regarder. Voici comment je l'expliquerai, en faisant écrire deux fois voir.

Le premier voir est le voir, en quelque sorte, involontaire (1); le second est le commencement de l'attention; le troisième est fixer, et réellement quand on a regardé, on peut ne plus voir: mais aussitôt que l'on fixe les yeux, que l'on tourne les yeux sur un objet, les trois voir doivent donner pour résultat fixer; le quatrième donne considérer, ce mot signifie porter les yeux sur tous les côtés d'un objet; et si on

<sup>(1)</sup> L'explication de cette contradiction apparente dans ces deux termes a été donnée ailleurs.

fait plus que cela, si on regarde encore dans l'objet, alors on pénètre; ce mot est composé des mots latins, penès intrare; et le résultat de tout cela, c'est l'examen: pour examiner une chose, il faut la pénétrer; pour la pénétrer, il faut la considérer; pour la considérer, il faut la regarder; pour la regarder, il faut la voir.

Maintenant nous sommes sûrs de cette échelle; nous sommes sûrs que le mot examiner doit résulter de tous ces mots, et être par conséquent bien entendu. L'élève voit bien que l'idée d'examiner se compose de celles qui précèdent. Toutes les opérations de l'œil ont voir pour élément, toutes les opérations intellectuelles ont idéer; je n'ai besoin que de bien faire connaître ces deux mots, et les deux familles sont connues; je vais donc demander à mon élève qu'est-ce que voir? ou plutôt que fait-on quand on voit? Nous verrons ce qu'il nous répondra.

#### D. Que fait-on quand on voit?

R. L'on ouvre les yeux; on reçoit sur ses yeux les rayons de lumière réfléchis par des objets, et les rayons ainsi réfléchis font connaître ces objets.

Il est possible, citoyens, que l'exactitude de cette réponse vous fasse soupçonner qu'elle a été préparée, que ce soit ma réponse, et que mon élève ne soit que mon instrument; il est possible qu'il n'entende pas les mots qui composent cette réponse; et un ensant ne peut répondre ainsi qu'autant qu'il entend ces mots-là; car si les mots: lumière, rayon, réstèchir, objet, l'arrêtent, ce n'est plus un être raisonnable, c'est un perroquet qui ne sait que répéter des sons

qu'il n'entend pas, par des signes convenus. Il faut nons assurer qu'il connaît tous ces mots-là.

Nous allons donc lui demander ce que c'est que la lumière, et nous lui ferons faire les signes de tous les mots de sa réponse pour nous assurer qu'il les entend tous.

- D. Qu'est-ce que c'est que la lumière?
- R. La lumière est un corps très-délié, qui donne la couleur à tous les 'objets, et les rend visibles.

A présent assurons-nous qu'il sait traduire ces mots-là dans sa langue; ayez la bonté de voir les signes.

(Ici l'élève a fait les signes correspondans aux mots).

- D. Qu'est-ce que RAYON?
- R. C'est une suite non-interrompue de points, comme une ligne, qui partent du soleil, et qui se répandent autour de lui sur les objets environnans.

On me fait observer qu'il n'a pas caractérisé ces points; mais des qu'il a dit qu'ils partent du soleil, cela suffit.

Nous avons dit que le mot réstéchir pourrait l'embarrasser; nous allons lui demander ce que c'est que ce mot, et le lui dicter par un signe.

D. Qu'est-ce que c'est que RÉFLÉCHIR?

C'était, comme vous avez vu, les seuls mots que

nous avons jugé pouvoir être embarrassans dans sa réponse.

Voici ce qu'il répond:

R. RÉFLÉCHIR au sens propre, c'est ployer on plier une chose droite et en rapprocher les deux bouts aux extrêmités. Au figuré, c'est arrêter son esprit long-tems sur un objet, et le comparer avec plusieurs autres.

Vous voyez qu'il entend ces trois mots.

Passons à la série des choses intellectuelles; s'il entend ce que c'est qu'idéer, il doit tout entendre: après cette réponse, nous finirons cette séance, et nous renverrons, à la prochaine, la série des autres mots.

D. Qu'est-ce que idéer?

Voici sa réponse.

IDÉER c'est voir intérieurement, ou avec les yeux de son esprit, un objet qu'on avait déjà vui avec les yéux de son corps.

Vous observerez que c'est ici le point de départ de l'homme de la nature, qui sort du monde ph'y-sique pour passer au monde intellectuel; il ne sera peut-être pas hors de propos de faire observer que, pour la définition de toutes les opérations de l'esprit, comme pour la définition de celles du cœur, il faut, pour être entendu par les autres, et pour s'entendre soi-même, se servir de mots consacrés à exprimet les opérations physiques, qui ont quelque analogie avec les opérations intellectuelles.

Sa réponse détruit le système des idées innées.

Il est certain que qui dit ideer, dit image; qui dit image, suppose un original dont cette idée est la copie: or, cet original doit donc avoir frappé les yeux du corps, pour être apperçu par les yeux de l'esprit, et pour être ensuite conservé dans l'entendement.

A la prochaine séance, nous acheverons l'explication de ce tableau.

#### TRENTE-NEUVIÈME SÉANCE.

(13 Germinal)

## GÉOGRAPHIE.

MENTELLE, Professeur.

Jz vais continuer à vous exposer les erreurs des anciens géographes; et il en résultera pour vous un nouveau degré de conviction sur l'insuffisance des matériaux historiques que nous ont fournis les Grecs. Ceci porte, selon moi, jusqu'à la démonstration, l'existence d'un très-ancien peuple, déjà soupçonné par plusieurs écrivains philosophes, mais dont aucun n'a donné de preuves aussi directes. J'en étais resté à Pythéas, qui avait précédé Eratosthènes.

Pythéas. Pour se former une idée de la confiance que méritent les récits de ce voyageur géographe, il faut d'abord remarquer qu'il assurait avoir trouvé

à Marseille et à Bysance le jour du solstice d'été le rapport de l'ombre au gnomon (1) comme 120 est à 42, moins un cinquième.

Cette proposition devait donner pour la hauseur du soleil 19 degrés 12 minutes o seconde.

Il y faut ajouter l'inclinaison de l'écliptique, telle que la donne Eratosthènes qui vivait peu de tems après Py héas, 23 degrés 51 minutes 15 secondes; et l'on aura pour la latitude de ces deux villes 43 degrés 3 minutes 15 secondes.

Supposons, pour un instant, que Pythéas se soit servi pour ses observations, d'un gnomon, terminé en pointe; il deviendra nécessaire d'ajouter 15 minutes pour l'erreur que la pénombre lui donnait, et l'on aura pour l'observation corrigée, 43 degrés 18 minutes 15 secondes.

Il est remarquable sans doute, que c'est à 30 minutes près, la vraie latitude de Marseille, telle que la donne la connaissance des tems (2).

Mais quand il dit que la latitude de Bysance est la même que celle de Marseille, et qu'il l'a mesurée; on voit qu'il ment, puisqu'il y a une erreur de 2 degrés 16 minutes 51 secondes; car Bysance qui

<sup>(1)</sup> Par gnomon, on entend ici une verge de ser ou de bois Placée en terre, et dont en compare la mesure à la longueur de on ombre à midi. On sent bien que cette longueur doit varier, Con que le soleil est rapproché ou éloigné de notre Zénith.

<sup>(2) 43</sup> degrés 17 minutes 45 secondes. Leçons. Tome IV.

n'a pas changé de place, et n'a fait que s'aggrandir, est à 41 degrés 1 minute 10 secondes.

Or, comme il n'est pas possible d'accorder à un observateur autant d'adresse et autant de mal-adresse, tout à-la-sois; on doit conclure que Pythéas n'a jamais observé l'une de ces latitudes, et peut-être ni l'une ni l'autre; il aura probablement trouvé la première dans quelqu'ouvrage connu de son tems, et il aura pris l'autre dans l'opinion des navigateurs qui n'en savaient pas davantage.

Il y a plus: Pythéas savait qu'après le cap Sacrum de l'Ibérie, la côte remontait au nord: mais il ne paraît pas avoir connu le golfe de Gascogne, compris entre le cap Ortégal et celui d'Ouessant.

Je supprime plusieurs autres erreurs de Pythéas, qui ne connaissait bien ni la direction des côtes occidentales de la Gaule, ni la position exacte des îles britanniques, pour arriver à ce qu'il dit de Thule, prétendu terme de sa navigation à 46,300 stades de l'équateur, qui répondent à 66 degrés 8 minutes 34 secondes de latitude.

Il disait y avoir remarqué que le tropique d'été y servait de cercle arctique, c'est-à-dire, que sa partie méridionale ne faisait que toucher l'horizon, sans jamais s'y plonger; on croirait en effet par ce rapport conforme au faits, qu'il avait été sur les lieux: beaucoup d'auteurs l'ont cru, et l'ont cité comme un fait constant; mais toute confiance s'évanouit, lorsqu'il ajoute que les jours y durent six mois sans interruption, et les nuits autant. C'est faire assez connaître qu'il n'y a jamais été, dans quelque saison

que ce fût, car il y aurait appris que le plus long jour, n'y est que de 24 heures; et la théorie, s'il en avait eu, lui aurait donné seulement pour le pôle, le jour de s'æ mois.

Et même le simple raisonnement eût dû lui démontrer son erreur: car, après avoir dit que dans le nord de la Bretagne le plus long jour était de 19 heures; il ajoute qu'à six journées de navigation audelà, les jours étaient de six mois: pouvait-il prétendre avoir en six jours, franchi un espace de 29 degrés, ou 20,300 stades? Mais l'ignorance et le mensonge ne combinent pas les faits, ou les combinent mal-adroitement.

Pythéas ajoute des fables à ses erreurs, quand il dit que le flux et le reflux cessaient de se faire sentir, lorsqu'après avoir passé le détroit de Gadès (détroit de Gibraltar), on était parvenu au cap Sacrum, et qu'il assure ensuite qu'au-dessus de la Bretagne le reflux montait à la hauteur de 80 coudées; de même lorsqu'il dit que dans les environs de Thule, il n'y avait plus ni terre, ni mer, ni air, mais un composé de tous ces élémens, que l'on ne pouvait ni y marcher ni y naviguer; on voit qu'il avait bâti ce conte sur ce qui lui avait été rapporté, avec exagération peut-être, des glaces du nord.

Cependant, au milieu de ces mensonges, on trouve un fond de vérité incontestable, que Pythéas ne pouvait deviner, qu'aucun Grec ne savait avant lui, et que l'on n'a pu vérisser que long-tems après son siècle.

1º. L'existence du promontoire Calbium(C. d'Oues-

- sant), qu'à la vérité il plaçuit plus à l'ouest que le promontoire Sacrum (1), ce qui est le contraire.
- 2°. Il f it mention de l'île Basilia, qui doit être la Scandinavie.
- 3°. A 2 degrés 23 minutes près, il avait donné la latitude des parties les plus septentrionales de l'île d'Albium, ou l'Angleterre.
- 4°. La position de Thule, qui ne peut être que l'Islande.

On doit observer aussi que la justesse des latitudes indiquées par Pythéas prouve que, dans les matériaux qu'il èmployait, on avait fait usage du stade de 700 au degré du grand cercle. Par conséquent cette évaluation était antérieure à Eratosthènes, qui se l'était appropriée, en disant qu'il l'avait conclue de la distance de Syène à Alexandrie.

Ainsi Pythéas, comme Eratosthènes, employaient des matériaux qu'ils défiguraient et n'entendaient pas.

sement connu en astronomie, parut après Eratosthènes, et sentit que la géographie ne pouvait faire de progrès sans le secours des observations astronomiques; il fit en effet un grand travail sur les apparences célestes, rapportées à chaque degré du méridien de Rhodes; et Ptolémée nous apprend que cet astronome s'étant procuré quelques observations d'éclipses, il s'en servit pour déterminer les longitudes de plusieurs villes; mais il n'avait pas sous les yeux les matériaux qui avaient servi aux grandes bases du travail d'Eratos-

<sup>(1)</sup> Ouessant à 7 degrés 24 minutes 33 secondes à l'ouest. le sap Saint-Vincent à 10 degrés 52 minutes.

thènes, et par exemple, il soutenait que l'océan qui environne la terre, ne formait pas une seule mer; mais qu'il était partagé par de grands isthmes, qui le divisaient en plusieurs bassins particuliers. Ses opinions renferment encore d'autres erreurs: comme d'ailleurs Hypparque avait le génie des mathématiques; qu'il en a fait en astronomie plusieurs fois un usage très-heureux; on présume que c'est à lui que l'on doit la méthode des projections, inconnue à Eratosthènes, et connue au tems de Ptolémée.

Posidonius. Un autre mathématicien. Posidonius, vint encore jeter de la confusion dans les connaissances géographiques. Une opinion défavorable aux travaux d'Eratosthènes, que l'on accusait de plagiat, porta sans doute Posidonius à faire de nouvelles opérations sur la mesure de la terre. Dans un premier calcul, il admit 666 stades au degré; dans un second, il n'évalua le stade qu'à 500, et la circonférence à 180,000; cette mesure fut adoptée par l'école d'Alexandrie.

Et comme le parallèle tracé du cap Sacrum au Gange n'étant pas un des grands cercles, et selon lui étant plus petit de ; il n'y compte la stade qu'à raison de 400 par degrés; il admet bien 70,000 stades que l'on comptait du cap Sacrum au Gange; mais il prétendit qu'elles embrassaient à-peu-près la moitié du parallèle, qui, à raison de 400 par degré, n'en pouvaient contenir que 144,000, dont la moitié est 72,000; mais en divisant cette distance en degrés de 400 stades il éloigna l'embouchure du Gange à la distance de 170 degrés; ainsi il ajoutait à l'erreur d'Eratosthènes.

Cependant, malgré beaucoup d'autres erreurs, il entreprit de prouver, contre l'opinion d'Hypparque, que l'on pouvait naviguer autour de l'Afrique.

en géographie, parce qu'il est exact dans ses récits, et qu'il avait recueilli presque tous ses matériaux sur les lieux-mêmes, n'avait pas en géographie-mathématique des connaissances plus exactes que les auteurs précèdens. Ce n'est pas que d'abord il ne cherche à donner une idée de l'ensemble des terres et des mers, en indiquant la distance qu'il croit exister entre les principaux points. On voit qu'il avait des cartes sous les yeux, mais elles étaient construites d'après des systèmes différens de-là les contradictions qui se trouvent dans son ouvrage. Je ne vous fatiguerai pas de l'exposition de toutes les erreurs mathématiques que présente cet auteur; je dirai seulement qu'en latitude, il paraît qu'il plaçait le tropique au 24°. degré.

Il plaçait Marseille plus méridionale que Bysance, de 2,400 stades, ou de 2 degrés 16 minutes 21 secondes.

. En longitude, il admettait du cap Sacrum à Thine un peu moins de 70.000 stades, et 28,000 seulement de ce même cap à Issus.

Mais comme la lecture de Strabon n'est pas à la portée du commun des lecteurs, puisqu'il est en grec et qu'il n'en existe pas de traduction imprimée en français, mais seulement en latin: que d'ailleurs ces espèces de rapprochemens quoique très-intéressans, relativement à l'état de la science, chez les anciens, sontpénibles et fastidieux; je vais présenter ici un précis

des opinions de Strabon sur les formes, et la disposition des grandes parties de la terre alors connue.

Ibérie ou Hispanie. Strabon regardait le cap Sacrum en Ibérie, comme le point le plus occidental de la terre: mais il croyait que ce cap, que Gadès et que Rhodes étaient sous un même parallèle.

Il donnait à la chaîne des Pyrénées, une disection du sud au nord, dans l'étendue de 2,400 stades.

Il dit qu'à l'extrêmité du nord de ces montagnes, la mer forme un grand gosfe, tourné vers le septentrion et la Bretagne, qu'on le nomme gosfe gaulois; il fait encore d'autres méprises que je supprime.

La Gaule. Strabon la défigurait étrangement; car il faisait couler directement au nord la Garonne, la Loire, la Seine et le Rhin. Il n'admettait pas le cap Calbium (d'Ouessant), qu'avait connu Eratosthènes, et terminait la Gaule en allant du sud-ouest au nordest, par une côte qui s'étendait des Pyrénées à l'embouchure du Rhin.

La Bretagne. En face de la Gaule au nord. Strabon place la Bretague, ayant selon lui, la forme d'un triangle, dont le grand côté s'étend le long des côtes de la Gaule, auxquelles il est, d'après lui, parfaitement parallèle. Le cap Cantium à l'est, devait se trouver vis-à vis les bouches du Rhin, et le cap le plus occidental vis-à-vis l'Aquitaine et les Pyrénées. Du cap Cantium (à l'est de Douvres), à l'embouchure du Rhin. l'espace n'était. selon lui, que de 320 stades, et de l'un des rivages on pouvait, dit-il, aisément appercevoir l'autre. C'était à-peu-près placer l'embouchure du Rhin à Calais.

Au nord de la Bretagne, il plaçait Ierne (l'Irlande), que l'on croyait être plus large que longue et qui, au tems de Strabon, était le terme des navigations, car il n'admettait ni l'île de Thule, ni les hautes latitudes dont avait parlé Pythéas; ainsi la géographie avait récliement perdu, à mesure qu'on s'éloignait du peuple qui l'avait mieux connue.

La Germanie. Au-delà du Rhin, on connaissait la Germanie jusqu'à l'Elbe. Strabon donne à peu près la direction de ces seuves; mais il avoue qu'après l'Elbe, tout lui est absolument inconnu; il croyait qu'au-delà de ce seuve, la côte s'avançait au levant jusqu'à la mer Caspienne.

L'Italie. Strabon donne une direction à l'Italie assez différente de celle que nous connaissons, et défigure entièrement la Sicile. Vous en allez juger, le passage n'est pas long.

"Il faut considérer, dit-il, le cap Pelore (qui sest au nord-est), commo le plus septentrional de la Sicile, de sorte qu'une ligne tirée de-là au cap pachynum (au sud-est), sera une ligne dirigée vers l'orient, en regardant le nord; elle forme la côte qui s'étend le long du détroit; il faut aussi courber un peu de ce côté vers l'orient d'hyver; car c'est le gissement de cette côte depuis Catane jusqu'à syracuse et le Pachynum.

"La côte qui s'étend du Pachynum au cap Lilybée. " cap Beo à l'ouest), plus occidental que celui de " Pelore, peut être considérée comme tendante su " sud et à l'ouest, et sera tournée en même-tems du " côté de l'est et du côté du sud. Ensin le troisième côté qui s'étend de Lilybée au cap Pelore; doit s'avancer obliquement vers l'est, et regarder entre le nord et l'ouest; car cette côte a l'Italie au nord et la mer de Tyrrhénie avec les îles Eoliennes au couchant.

L'Afrique. Les mesures que donne Strabon, concernant la côte d'Afrique, et ce qu'il dit que, quand on entre de l'Océan dans la Méditerannée, la côte s'écarte considérablement à gauche, prouve que, par l'ensemble général, il consultait une ou plusieurs cartes, construites d'après certaines opinions, et que, dans les détails, il en consultait d'autres, ou simplement des récits de voyageurs.

Il ne donnait à la méditerranée que 5,000 stadés' de largeur, dans la partie où se trouve la Sardaigne et la Corse; et ce qui prouve qu'il ne croyait pas ces de ax îles sous le même méridien, c'est qu'en réunissant leur longueur et les mêmes intermédiaires, on trouve 5,500 stades.

L'Asie mineure. Il plaçait Sinope et Amsus à la même latitude que Bysance, quoiqu'elles soient plus méridionales.

Il y a une singulière contradiction entre les opinions de cet auteur sur l'embouchure du Tanaïs; personne, dit-il dans un endroit, n'a supposé que le Tanaïs vînt de l'Orient. En effet, ajoute-t-il, si c'était sa direction, elle ne serait pas vis-à vis celle du Nil. Or, les meilleurs auteurs, continuet-il, prétendent que le Nil et le Tanaïs sont, en que au serte, diamètralement opposés, et qu'un méridien trace le cours de ces deux fleuves. Cepenno dant, il dit ailleurs, qu'Alexandrie et le Borysthènes sont sous le même méridien, ce qui supposé ne le Tanaïs plus à l'Est.

Un examen plus détaillé nous montrerait une foule d'autres erreurs dans ce même géographe. Il en serait de même du géographe suivant, que Ptolémée nous a fait connaître.

Marin de Tyr. Ce géographe vivait vers la fin du premier siècle de l'ère chrétienne. L'étendue de ses travaux paraît lui avoir acquis, dans son tems, une grande réputation. Cependant Ptolémée, qui nous l'a fait connaître, lui reproche de grandes erreurs; et en effet, il faisait une très grande faute, en établissant les bases de sa graduation sur le parallèle de Rhodes, parce qu'il y rapporta toutes les mesures en longitude dans une largeur de 87 degrés. Les principales crreurs qui résultent du système de ce géographe, sont très sensibles.

Il donnait à la Méditerranée, depuis le détroit jusqu'à Issus, 62 degrés, tandis que, d'après les observations modernes, l'intervalle n'est que de 42 degrés 30 minutes.

Depuis le cap Sacrum jusqu'au promontoire Comaria (c. Comorin), à l'extrêmité de la presqu'île occidentale de l'Inde, la distance était, selon lui, de 119 degrés 15 minutes, quoiqu'elle ne soit réellement que de 85 degrés 35 minutes.

L'intervalle entre le cap Sacrum et l'embouchure orientale du Gange, y est fixé, d'après ses mesures, à 168 degrés 10 minutes, quoiqu'il n'y ait réellement que 99 degrés 23 minutes 48 secondes.

Enfin, à partir du même cap jusqu'à Thinæ, qui paraît être la ville actuelle de Tanasserim, il comptait 225 degrés 40 minutes, quoique les observations modernes ne donnent que 106 degrés 27 minutes.

Il résulte donc, en comparant les opinions de cet ancien et les calculs exacts des modernes, que Marin de Tyr s'est trompé de plus de 410 lieues, sur la longueur de la méditerranée; de plus de 800 lieues en ligne droite, de l'Espagne au Gange, et de près de 3,000 lieues, ou du tiers de la circonférence du globe, sur la distance de Thinæ.

Remarquons, s'il vous plait, ceci; c'est qu'aucun monument géographique ne présente une masse d'er, teurs si énormes, en les comparant à celles qu'Eratos-thènes avait commises, dans un tems où la Grèce commençait à peine à cultiver les sciences. C'est donc une nouvelle preuve que ce genre de connaissances s'affaiblissait de plus en plus, parce que les premiers Grecs n'avaient pas saisi les véritables bases.

Ptotémee. Je passe enfin au plus connu, au plus célèbre des géographes de l'antiquité. Il entreprit de donner à la géographie des principes purement astronomiques, et d'écarter de la science la mesure des itinéraires toujours si incertaine. Satisfait d'avoir rangé toutes les parties de la terre sous une forme nouvelle, sous une apparence plus exacte, il crut n'avoir laissé aux siècles à venir que le soin d'ajouter à son ouvrage les découvertes que le tems amènerait; mais les efforts de Ptolémée n'eurent pas le succès qu'il en attendait; comme il s'était emparé d'une idée qui appartenuit à Hypparque, il saisit mal les élémens qui devaient le guider, et loin de donner à la science la perfection qu'une main habile aurait pu lui procurer, il la bouleversa totalement.

Le premier objet dont s'occupa Ptolémée sut de la projection des cartes; il adopta la méthode d'Hypparque, dans laquelle tous les métidiens et les parallèles sont représentés par des portions de cercles, qui, à leur rencontre, doivent se couper à angles droits.

Avant de chercher à découvrir quelle a pu être la source des erreurs de Ptolémée, je vais en indiquer ici quelques-unes des plus considérables en longitude.

Du cap Sacrum, il comptait à Carthage 32 degrés 20 minutes, on compte 18 d. 52 m.; à Rome 34 d. 10 m., on y compte 21 d. 1 m. 15 secondes; à Issus 56 d. 30 m., on y compte 44 d. 40 m.; à l'embouchure orientale du Gange 146 degrés, on n'y compte que 99 d. 23 m. 45 s.

En recherchant la cause d'erreurs si prodigieuses, on voit que Ptolémée y a été amené par deux causes:

19. Par la manière dont il a envisagé la construction de la terre; 2° par la fausse évaluation qu'il a faite du degré de longitude, en le fixant à 500 stades, au lieu de 700, qu'il aurait dû lui conserver; et,

comme il établit les bases de la graduation sur le parallèle de Rhodes, il y réduit le degré à 400 stades.

Car si, pour retrouver à quel degré de longitude est l'embouchure orientale du Gange, placée par Ptolémée à 146 d., on prend le degré à 500 stades, au lieu de 400, on aura 73,000 stades; et si, de plus, on recherche le nombre des degrés qu'elles donneront à 700 stades par degré, on aura pour l'embouchure du Gange 104 d. 17 m. 8 s., ce qui ne donnera plus qu'une erreur de 4 d. 53 m. 25 s.

Mais il existe dans la construction des cartes de Ptolémée, un renversement de principes plus étrange encore, puisqu'il tient à l'oubli des premières connaissances et du premier soin qu'un géographe doit avoir, celui de réduire les mesures qu'il emploie aux mêmes élémens.

En adoptant l'évaluation du degré à 500 stades, on devait, en effet, s'attendre que Ptolémée la porterait sur les méridiens comme sur l'équateur; c'est-àdire, que son degré de latitude serait égal au degré de longitude sur ce cercle; puisque, dans l'hypothèse de la terre sphérique, les degrés des grands cercles sont nécesssairement égaux; mais quand il vint à tracer ses parallèles sur la carte qu'il voulait copier, il s'apperçut, sans doute, qu'il ne pourrait plus faire usage des intervalles de 500 stades par degré, parce que toutes les latitudes seraient devenues de beaucoup trop hautes. C'est-à-dire, que chaque degré n'atteignait pas le lieu qu'il aurait dû atteindre; et comme toutes ces latitudes étaient fixées par des observations ou des

approximations astronomiques, qu'il ne pouvait pas refuser d'admettre, il changea de méthode, et traça des degrés à 700 stades de distance.

Au tems de Strabon, les connaissances géographiques dans la partie septentrionale de l'Europe, ne s'étendaient que jusqu'à l'Elbe.

Au tems de Ptolémée, on avait passé le Sund, et l'on avait passé le Chésinus, que l'on croit être la Dwina. A l'orient de la Chersonèse Cimbrique (le Jutland,) Ptolémée place quatre îles, sous le nom de Scandiæ insulæ. On les connaît aujourd'hui sous ce lui de Laland, Funen, Seland, faisant partie du Dannemarck.

La quatrième, probablement, représentait la Scanie. La grande étendue de la mer Baltique n'avait pas encore permis aux Romains de la parcourir en entier. On croyait, d'après Pythéas, que la Scandinavie ne tenait pas à la terre ferme. C'est cette île, sans doute, que ce dernier appelait Basilia ou Baltia.

Le nom de Thule reparaît dans les tables de Ptolémée; mais ce n'est plus la Thule de Pythéas, qui la plaçait très-près du pôle. Au lieu que Ptolémée place Thule prés des Orcades, au nord de l'Écosse. Ce qui prouve qu'alors les communications s'étendaient peu au-delà. Ainsi la route de l'Islande étant perdue, on n'en avait conservé que le souvenir; et faute de connaître des parties plus septentrionales, on en avait donné le nom à la petite île Schetland.

L'Hibernie ou Ierne, que Strabon avait indiquée au nord de la Bretagne, quoique sous sa vraie latitude, est remise par Ptolémée à l'occident de cette

île, mais à cinq degrés plus au nord qu'elle ne doit l'être.

Dans le tems que Scipion Emilien gonvernait l'Afiique, Polybe fut chargé d'aller en reconnaître les côtes occidentales. Il avait rapporté les noms des caps, des fleuves et des nations qu'il avait rencontrés. Pline nous en a conservé un petit extrait.

On voit le voyageur s'avancer jusqu'au Daratus, qui est le Sénégal d'aujourd'hui, et parvenir jusqu'au promontoire des Hespérides, au-delà d'une chaîne de montagnes, qu'il appelle le Char des Dieux, et qui paraît répondre à celle de Sierra-Leona. Les romains n'ont pas poussé leurs découvertes au-delà de ce point et il est le terme des connaissances de Ptolémée.

Strabon pensait que la côte occidentale de l'Afrique, après avoir parcouru un certain espace au Midi, se courbait et allait rejoindre la côte orientale de cette partie de la terre, sans atteindre l'équateur.

Ptolémée qui n'admettait pas la communication de l'océan Atlantique avec la mer Erythrée, pensait, au contraire, que la côte occidentale de l'Afrique, après avoir formé un golphe médiocrement enfoncé, et qu'il nomme Hespericus, s'étendait indéfiniment entre le Sud et l'Ouest; de même il croyait que la côte orientale de l'Afrique, après le cap Prasum, allait rejoindre la côte de l'Asie, au midi de Catigara.

Ptolémée croyait que la mer Caspienne s'étendait de l'Ouest à l'Est, et lui donne dans ce sens 23 degrés 30 minutes.

Quant à la Taprobane des anciens, que l'on conjecturait être l'île de Ceylan, le citoyen Gosselin forme, à l'égard de cette île, des conjectures très-ingénieuses.

Eratosthènes lui attribuait 7 à 800 stades de longueur sur 500 de large.

P tolémée, venu 400 après lui, dans un tems où la navigation de l'Inde était fort suivie et fort connue, lui croyait encore 15 degrés ou 7500 stades d'étendue du Nord au Sud, et 12 degrés ou 6000 stades de l'Est à l'Ouest; tandis que Ceylan n'a tout au plus que 3 degrés 50 minutes de long, sur 2 degrés 20 minutes de large.

Voici ce que conjecture le citoyen Gosselin. Les navigateurs, qui partaient des bouches de l'Indus avec le projet de parcourir les côtes de l'Inde, avaient à traverser les deux golfes qui ressèrent la presqu'île de Guzurate, nommée alors Larice. Ils trouvaient ensuite la côte de Malabar, qui s'étendait vers le Midi, et il était impossible qu'ils se trompassent sur cette direction. Tous les renseignemens devaient donc annoncer qu'il existait une grande terre au Sud-Est de Larice. Mais; comme l'opinion générale était que la côte de l'Inde était parallèle à l'équateur, on concluait, dans l'école d'Alexandrie, que cette côte, qui descendait au Sud, n'était pas la côte de l'Inde. Mais qu'en étant séparée, ainsi qu'on le croyait, c'était l'île de Taprobane, dont on connaissait l'existence. L'enfoncement du golfe de Camboge, qui est au midi du. Guzurate, a pu leur paraître le commencement du détroit qu'ils admettaient entre l'Inde et la Taprobane, et ils supposaient ce golse un décroit qui s'étendait jusqu'au Gange.

Si l'on remarque, en effet, que la côte de Malabati depuis le cap Comotin jusqu'à Surate, est de 7500 stades de 500 degrés, on y reconnaîtra la longueur précise que Ptolémée donne à la Taprobane.

Mais Pline n'était pas, à cet égard, plus instruit que Ptolémée; car il dit que la Taprobane est à sept journées de navigation des Prasii, qui occupaient Palibothra. Or nous savons aujourd'hui que Palibothra était près du lieu où se trouve actuellement à l'est Elleabad, à une assez grande distance de la mer, c'est à-dire, des embouchures du Gange, dans le golfe de Bengale. Or, on voit que la distance indiquée par Pline, est bien celle qui se trouve entre la ville qu'il nomme et la presqu'île, mais non pas entre tette ville et la Taprobane. Pline admettait donc une étendue de mer, qui s'étendait de Larice aux embouchures du Gange.

D'où l'on est en droit de conclure que les anciens avaient confondu et décrit Ceylan ou la Taprobane, dans le cadre que devait occuper la presqu'île occidentale de l'Inde.

Je croirai, citoyens, concourir à satisfaire le desir que vous montrez d'acquérir les notions les plus exactes sur plusieurs points d'antiquité, encore trop peu discurés, en ajoutant quelques mots sur l'ancienne Sérique des anciens.

Vous savez que la Sérique est célèbre à double titre, 101 parce que les anciens en obtenaient, par le commerce, des étoffes de soie; 20. parce qu'occupant une des parties les plus reculées de l'Inde, plusieurs auteurs ont cru devoir la placer en Chine, et d'autres plus

Leçons. Tome IV.

au nord. La cause de ces erreurs tient au peu d'instruction que l'on avait sur ce pays, et ce défaut d'instruction était une suite naturelle de ce qui arrivera, lors que les lumières seront seulement concentrées entre les commerçans intéressés à ne les pas répandre. C'est ainsi qu'encore aujourd'hui, malgré les progrès qu'a faits la géographie, nous ignorons beaucoup de détails intéressans sur les îles Moluques. Les principaux objets que l'on tirait de la Sérique, étaient du fer, des étoffes, des pelleteries, du coton, et sur-tout unelaine précieuse, connue des Romains sous le nom de serica-materies, que les Sères cordaient d'abord, et que les femmes européennes filaient ensuite, pour s'en faire des vêtemens légers, et, comme dit Pline, presque diaphanes.

Cette laine ne doit pas être confondue avec le sericum qui se tirait aussi de la Sérique, mais d'un canton particulier.

Le cit. Gosselin, auquel nous devons le fond de ces idées, dont le développement nous paraît trèsheureux, distingue deux parties dans la Sérique, ou plutôt deux contrées différentes, qui ont porté ce nom; et relativement à cette distinction, il est conforme au témoignage même des anciens, qui ont placé la Sérique, tantôt dans l'Inde, tantôt dans la Scythie, mais le plus souvent dans une contrée intermédiaire, entre la Scythie et l'Inde. Aussi, le climat, le caractère des Sères, a-t-il été peint diversement par les auteurs, suivant les places qu'ils leurs assignaient. Les uns ont parlé des Sères, comme d'un peuple le plus doux, les plus heureux; les autres en ont fais

des espèces de sauvages, qui fuyaient à la vue des autres hommes.

Il n'est guères douteux, d'après cette diversité d'opinions, que, sous le même nom, plusieurs auteurs n'aient désigné des pays différens; et voici, à cet égard, l'opinion du cit. Gosselin, qu'il appuie des meilleures preuves.

Il existe au nôrd de l'Inde, dans une partie du Tibet, une contrée entourée de montagnes, ayant plus de 120 lieues de long, nommée Seri-Nagar, du nom même de sa capitale. C'est-là qu'il place l'une des Sériques des anciens, dans laquelle on arrivait par la Bactriane. Les montagnes qui la séparent de l'Inde, répondent très-bien aux montagnes Sériques, ou Serici-montes de Ptolémée; on les nomme aujourd'hui Sera-Lick. De plus, cet auteur ajoute que la capitale était nommée Sera - Metropolis, expression grecque qui n'était certainement pas celle du pays, mais qui, sans doute, y répondait par le sens, en indiquant une ville qui tenait le premier rang. Or, le mot de Nagar emporte aujourd'hui, avec soi, la même idée. Je crois l'avoir déjà dit, en citant ce mot indien, comme un de ces mots génériques, dont il est bon de connaître le sens. C'était de cette Sérique que l'on apportait la serica - materies, ou laine très-fine; il s'en fait aujourd'hui commerce dans le même pays. Les habitans du Gachemière, peu éloignés, l'achètent, la travaillent, et en sont ces schalls si recherchés et si chers.

Quant au pays appelé aussi Sérique, où l'on arrivait en traversant l'Indus et l'Hyphasis, pays qui était, selon les anciens, en deça du Gange, et qu'ils confondaient avec le précédent; le c. Gosselin le retrouve
dans la contrée de l'Inde, appelée aujourd'hui SerHind, dont le nom renferme celui d'inde et de Serre.
C'est de ce pays que se tirait le serieum ou la soie,
dont les anciens ne connaissaient que l'usage En général on la croyait une production végétale; ce ne
fut qu'au tems de Justinien, que les œufs des vers
commencèrent à être connus en Europe.

Procope de Césarée rapporte que deux moines, venus de l'Inde, ayant appris que Justinien cherchait à affaiblir la puissance des Perses, et à leur enlever le commerce de la soie, qu'ils faisaient avec les Romains, et dont ils retiraient de grandes sommes d'argent, proposèrent à l'empereur de les envoyer dans une province de l'Inde nommée Serinda, où ils avaient déjà séjourné, et s'engagèrent à lui apporter des œufs de vers à soie: l'empereur accepta leurs offres, et les moines remplirent leurs promesses.

D'après ce qui vient d'être dit, et sur - tout d'après les développemens que renserme l'ouvrage du citoyen Gosselin, on conçoit comment la grande proximité des provinces de Ser - Hend et de Seri-Nagar, leur position, la différence de leur sol, de leur climat, de leurs productions, ont pu donner aux anciens des idées sort opposées sur la Sérique et sur ses habitans. Les uns n'ont connu et décrit que la partie septentrionale, tandis que les autres n'ont connu que la partie méridionale; et l'on voit comment ce commerce pouvrait se saire par l'Inde et par la Scythie.

Je finirai par une esquisse des différentes divisions de l'aucien monde, au commencement de notre ère.

En Europe, toutes les parties que baigne la Méditerranée étaient bien connues; c'était de l'ouest à l'est (l'Espagne) l'Hispanie, appelée aussi Ibérie, qui refermait la Lusitanie, le Portugal.

La Gaule (la France) qui comprenait au nord-est la Belgique (les Pays-Bas et les Provinces-Unies), et à l'est, l'Helvétie (la Suisse).

L'Italie, dont la partie septentrionale portait le nom de Gaule Cis-Alpine, et dont la partie méridionale portait celui de Grande-Grèce. Au-delà des montagnes au nord, était la Rhétie (le pays des Grisons). La Vincdelicie et le Norieum, répondant à l'évêché de Trente et à la Stirie.

La Pannonie, la Hongrie,

L'Illirie, la Bosnie, la Dalmatie, l'Esclavonie.

La Macédoine, la Grèce, à l'extrêmité de laquelle était le Péloponèse, la Morée, le Janina, la Livadie.

La Thrace ( Rum-Ili ).

Au nord de ces parties, étaient;

Les îles Britanniques et l'île Thule, la Scandinavie; la Germanie à l'est du Rhin et au nord du Danube, et la Chersonèse Cimbrique (le Jutland); la Sarmatie (la Pologne); les Deux-Mœsies, haute et basse (la Servie, la Bulgarie), la Valachie; enfin, la Dacier Trajane (la Moldavie).

Au nord de ces dernières contrées, la Scythie.

La Mer-Noire portait le nom de Pont-Euxin, et la Grimée celui de Taurique. . En Asie, la partie occidentale de l'Asie était la plus habitée et la plus célèbre.

La Natolie, que l'on nomme aussi Asie mineure, était partagée en un grand nombre d'états.

Sur la côte septentrionale, étaient la Mysie et la Troade, la Bithynie, la Paphlagonie et le Pont;

Sur la côte occidentale, les colonies Eoliennes, Ioniennes et Doriennes;

Sur la côte méridionale, la Lycie, la Pamphilie, la Pisidie et la Cilicie, qui s'étendait jusqu'aux portes Syrienzes où était Issus.

Dans l'intérieur de cette vaste contrée, étaient la Lydie, dont le nom avait été autresois donné à un fort grand état... la Phrygie, et dans des tems postérieurs la Galatie, puis la petite Arménie.

La grande Arménie était à l'est, occupant des montagnes, où se trouvent au nord celles que les anciens ont appelées Caucase, entre le Pont-Euxin et la mer Caspienne.

Là étaient, de l'ouest à l'est, la Colchide, l'Ibérie, l'Albanie;

Au sud de l'Arménie et du Taurus était la Syrie, mnfermant au nord le Liban; sur toute la côte de la Méditerranée, était la Phénicie, et dans les terres la Palestine.

Entre l'Euphrate et le Tigre, était la Mésopotamie, dont le nom signifie au milieu des fleuves : c'est à l'extrêmité méridionale que se trouvait la Caldée, ou Babylonie.

Au-delà est la Perse, s'étendant au nord-est, jusqu'à la partie de la Sogdiane et la Bractiane, ayant au nord

la Médie, et touchant à l'Inde par l'une de ses provinces.

L'Inde sut peu connue des Grecs par la conquête d'Alexandre; Seleucus y pénétra un peu plus avant. On sait que Palybothra y occupait un rang distingué entre les principales villes.

L'Arabie n'était guères connue que dans sa partie septentrionale.

En Afrique, on n'avait de détails un peu circonstanciés et un peu vrais, que sur la côte septentrionale. C'est là que de l'est à l'ouest, se trouvaient l'Egypte, la Cyrénaïque, la Pentapole, l'Afrique propre, la Numidie et la Mauritanie.

La Lybie et l'Ethiopie, situées dans l'intérieur, étaient peu connues.

Ce sont les détails, plus ou moins circonstanciés, sur les villes, les peuples, etc. des pays que je viens de nommer, et sur leurs subdivisions qui forment la connaissance que l'on nomme géographie ancienne; et que j'ai rassemblés en trois volumes, dans la suite des dictionnaires, dont est composée la nouvelle encyclopédie.

# ÉCONOMIE POLITIQUE.

#### VANDERMONDE, Professeur.

Vous avez vu, dans la dernière séance, quelques applications de cette classification des fortunes en six degrés, que j'avais proposée dans l'avant dernière.

Les fortunes ne sont pas seulement distinguées par leurs degrés, elles le sont par leur genre.

A pareil degré, on distingue celle que se sont les hommes laborieux, et qui est le prix de leur travail, d'avec celle dont jouissent les propriétaires et les rentiers oisiss.

Les déclamations contre les rentiers oisifs sont şi rebattues, que si l'on ne cherche que la vérité, si on est armé d'une juste désiance contre les déclamations, on est moins tenté de les répéter que de les combattre.

D'abord, il y a fort peu de rentiers véritablement oisifs. Tel homme ne vit que de ses rentes, et emploie son tems fort utilement. Telle femme de Paris, qui ne s'est jamais occupée que de sa toilette, mais qui avait de l'esprit et du goût, a fait plus de bien à la France par l'extension qu'elle a donnée à nos modes, que l'homme gauchement austère qui déclame contre la frivolité,

Ensuite, ne saudra-t-il pas toujours des intermédiaires, pour distribuer à la classe industrieuse l'excès des subsistances et des produits que recueille la classe pultivatrice?

Supposons que tous les Français soient cultivateurs, et qu'ils ne tirent de la terre que de quoi satisfaire à leurs besoins indispensables. Supposons que le gouvernement imagine un moyen de les porter tous à travailler dayantage, sans diminuer leur bonheur, Supposons que, par cette augmentation de travail et par de meilleurs procédés d'agriculture, chaque samille adonnée à la culture du bled, parvienne à pouvoir pourrir onze autres samilles.

Pourrait on blâmer le gouvernement, si les cultivateurs y consentaient avec plaisir, de charger ses agens de distribuer ce surplus de subsistances à des hommes industrieux, en en gardant eux mêmes leur part?

C'est précisément ce qui arrive parmi nous, par l'effet de nos lois et de nos usages, et sans que le gouvernement s'en mêle. Ces agens qu'il employerait, sont précisément les propriétaires et rentiers oisifs dont nous parlons. Ceux qui sont totalement oisifs, sont toujours au moins des roues de communication employées à la transmission de ce mouvement. On trouve dans les meilleures machines, des roues de ce genre, qui tournent librement sur leur axe, sans en recevoir ou sans lui communiquer aucun mouvement.

Nos nouvelles machines politiques sont des ouvrages compliqués qu'il faut étudier avant de les juger. Elles ressemblent, dans plus d'un sens, aux ouvrages modernes de l'horlogerie, dont il eût été difficile aux anciens de se former une juste idée.

Il ne faut pas croire que les déclamations, que je viens de combattre, soient sans danger. Elles peuvent porter à desirer, elles portent quelquesois à faire des injustices très-nuisibles à la prospérité publique.

Je passe à une autre observation importante.

On pourrait être disposé à croire qu'un homme qui dépense cent mille francs par an, donne autant de mouvement à l'industrie, fait autant de bien par les salaires qu'il procure, que dix hommes de dix mille livres de rente, que cent hommes qui ne dépensent que mille livres chaeun. Il n'en est rien; je vais en exposer une première raison.

Les objets de la demande du premier, dissèrent presque tous entr'eux; ceux de la demande des derniers, sont presque tous semblables: ceux-ci donnent lieu à l'avancement de l'industrie, par les simplifications du travail; et ces simplifications, en réunissant le bon marché à la persection, appellent de nouveaux débouchés.

J'ai eu occasion, il y a une dizaine d'années, de prendre des informations dans le saubourg Antoine, sur le nombre d'ouvriers occupés à faire des roulettes de lits, soit en buis, soit en gayac, soit en cuivre. J'en ai compté plus de huit cents. Il est maniseste que Paris était bien loin de consommer l'immense quantité de roulettes que ces ouvriers pouvaient saire; mais jamais une branche aussi étendue d'une industrie persectionnée n'aurait pu s'y sormer, si Paris n'eût pas contenu un très-grand nombre de particuliers, à qui leur sortune permettait d'avoir des roulettes de lits. S'il ne sallait pas des milliards d'épingles, jamais on ne serait parvenu à saire une épingle à aussi bon marché; jamais le commerce de Paris n'aurait appro-

visionné toute l'Europe de celles qui se fabriquent à Leigle.

Un auteur anonyme, dont je trouve le nom cité ici, et dont je ne me rappelle pas en ce moment le titre de l'ouvrage, Pinto observe « qu'on n'est pas » plus riche aujourd'hui avec trois mille écus, qu'on " ne l'était il y a deux cents ans avec mille; mais " qu'il y a vingt fois plus de gens aujourd'hui d'un » revenu de trois mille écus, qu'il n'y en avoit alors " d'un revenu de mille ". C'est cette augmentation du nombre des hommes qui peuvent se procurer les objets de besoins factices, que comporte un degré déterminé de fortune; c'est cette augmentation toujours croissante, qui rapproche successivement tous ces objets, des facultés d'un degré moindre : leur extension sert à en simplifier le travail; cette simplification en abaisse le prix, et leur débouché s'accroît en même rapport.

Il n'en est pas-ici comme en mécanique, où ce qu'on gagne en tems, on le perd en force : ici on, gagne de tous côtés : les jouissances s'accroissent, et les moyens d'y satisfaire croissent en même raison.

Le principe le plus général de ce dernier accroissement, c'est l'abondance des capitaux versés dans l'industrie.

Toute simplification du travail suppose quelque changement dans les outils, dans les ustensiles, dans la disposition du local approprié à cette simplification. Les moindres changemens de ce genre exigent des dépenses qui supposent, dans celui qui les fait, un certain degré d'aisance.

Cela suffirait pour expliquer pourquoi des ouvrages du même genre sont mieux saits, et moins chers dans les pays riches que dans les pays pauvres.

Cet avantage devient d'autant plus sensible, que les capitaux de ceux qui entreprennent l'objet, sont plus considérables; l'avantage est immense, lorsque l'objet parvient enfin à être traité en grande manufacture.

Les Anglais traitent de cette manière, des objets de toute espèce. Nous ne serons pas toujours forcés de prendre chez eux ces exemples: nous en donnerons nous-mêmes un jour à l'Univers. Je dois me hâter de vous en fournir une preuve que ma mémoire me rappelle en ce moment.

Si les Anglais ont monté d'énormes brasseries, dont les cuves sont des espèces d'étangs, nous pouvons citer en France une brûlerie d'eau-de-vie qui se trouve, si je ne me trompe, aux environs de Montpellier, et où on a employé, par économie, une machine à feu pour monter le vin.

Voici maintenant une seconde raison qui rend la dépense des hommes très-riches, moins utile au peuple et à la nation, qu'une dépense pareille faite par des hommes de moindre fortune. C'est que les hommes très-riches se fournissent souvent, et quelquesois de préférence, dans d'autres pays, ou même dans d'autres parties du monde.

On voyait à Paris, il n'y a pas encore long-tems, chez un sameux sinancier, un ameublement brodé en Chine: on y voyait les armes de sa maison et les attributs de sa place. Dix ans s'étaient écoulés entre

la commande et la réception de ce superbe ouvrage. Une peuplade entière avait dû y être occupée et y trouver des salaires; mais c'était une peuplade de Chinois: voilà le luxe d'ostentation que l'opinion publique doit réptimer.

La totalité de la dépense des particuliers est bien loin aujourd'hui de n'être qu'égale à la valeur des subsistances consommées; cette dépense en payerait peut être dix fois autant : cela tient, comme je l'ai déjà dit, à ce que l'apprêt des subsistances de tout genre; celui des autres matières brutes, et une énorme multitude d'autres services rendus, deviennent de nouvelles sources de revenus.

L'accroissement des richesses accroît nécessairement la demande du travail; mais il peut n'augmenter nullement la demande de subsistances : c'est une conséquence de ce que je viens de dire. Un homme riche ne consomme pas plus en poids qu'un homme moins riche; mais il consomme l'objet d'un plus grand travail.

Quand la demande de travail croît, sans que la demande de subsistances augmente, alors l'aisance de la classe laborieuse augmente. Il faut sans doute s'atrêter, à cet égard, à une limite; car on découragerait la production, si cela était poussé jusqu'à enlever à l'agriculture, des bras nécessaires à sa prospérité.

Je pense, comme Smith, que non-seulement il se vend plus d'objets à bon marché que d'objets d'un plus grand prix, mais qu'il s'en vend pour une plus grande somme. En général, le cultivateur est porté à la frugalité; il ne dépense point à mesure qu'il s'enrichit; il thésaurise. L'artisan, au contraire, qui vit communément dans des lieux plus peuplés, est sujet à consommer tout ce qu'il gagne! mieux il se nourrit, plus il travaille, plus il peuple, plus il est soigné, plus sa vie moyenné devient longue; mais il est exposé à un plus grand nombre d'accidens.

C'est donc de lui que le gouvernement doit s'inquiéter davantage.

Ce sont les accumulations successives qui créent. dans une nation, les capitaux nécessaires aux entre-prises de tout genre. Il faut bien distinguer les accumulations des thésaurisations. Dans les pays vraiment riches, on accumule, on ne thésaurise point.

L'excédent du revenu sur la dépense, forme l'accumulation annuelle. Une partie de cette accumulation peut tourner en augmentation de l'aisance; une autre partie peut être nommée épargne. La première est sensée destinée à augmenter la dépense des années suivantes, ou devoir être employée en objets consommables en peu d'années, comme mobilier. C'est sur cette portion que l'impôt peut porter. Lorsque je parlerai des contributions, j'aurai beaucoup d'occasions de développer cette pensée. La seconde portion serait sensée destinée à être ajoutée au capital produisant intérêt. Toutes les manières de placer, sous le sceau de l'autorité publique, sont propres à lui conserver ce caractère d'épargne. C'est la facilité d'en titer l'intérêt, sans perdre la faculté d'en disposer dans l'accasion.

l'occasion, qui détermine à la mettre promptement en circulation.

Il est de la plus haute importance, que les hommes qui n'ont que de petites épargnes puissent les accumuler afin de trouver des ressources dans l'âge avancé; afin d'en procurer à leurs femmes, s'ils meurent avant elles, à leurs enfans: cela est d'une utilité immense. Il est incroyable qu'il n'y ait encore rien de fait en France à cet égard. La convention l'a senti; il y a des calculateurs à la trésorerie, qui sont actuellement occupés de ce travail. Le chef est un homme intelligent, et très-versé dans cette partie de l'arithmétique politique.

Stewart observe, livre 2, chapitre XXVI, que la proposition de Montesquieu, qu'il n'y aurait pas de luxe, si les fortunes étaient égales, n'est pas rigoureuse, il s'en faut de beaucoup: elle suppose qu'il n'y a que des pauvres qui travaillent pour les riches, tandis qu'on voit tous les jours des riches acquérir de nouvelles richesses par leurs profits sur les dépenses volontaires des pauvres. L'égalité de fortune empêchera-t-elle que la frugalité n'amasse, et que la prodigalité ne dissipe? Tuera-t-elle toute espèce d'activité? La proposition de Montesquieu ne mériterait pas d'être relevée, si elle ne servait pas de texte aux défenseurs des inégalités les plus choquantes et les plus injustes.

Ce sont les erreurs qui sont la principale cause des malheurs de l'humanité. Nos riches émigrés se sont dit : c'est nous qui nourrissons les pauvres, nous les attraperons bien; allons dépenser notre revenu ailleurs, et, ils mourront de faim. J'en ai connu qui ne sont

Tecar. Tome IV.

sortis de France que sur ce beau raisonnement; ils n'écoutaient pas ceux qui cherchaient à leur en prouver la fausseté. On a continué de cultiver, les travaux n'ont pas cessé, les ressources du peuple n'ont fait que s'accroître, et les malheureux émigrés se sont plongés dans la plus grande infortune, par l'envie de faire du mal aux autres; ils l'ont méritée.

En général, c'est l'erreur qui est le principe des ma!heurs du genre-humain. Montesquieu avait tort, quoiqu'il ne fût ici que l'écho d'une opinion très répandue; les hommes d'une grande fortune n'ont pas l'importance qu'il leur suppose; leur faste n'est pas le véritable aliment de l'industrie.

Ceci nous conduit à remarquer l'une des nombreuses utilités des grandes villes; c'est que tous les genres
de service y sont faits par des gens plus aisés, et avec
de plus grands moyens; et que par conséquent, ils y
sont mieux faits. Les choses difficiles, dans les arts,
dans toutes les parties du service public, ne peuvent
se faire que dans les grandes cités; il y en a même qui
ne peuvent se faire que dans les villes immenses, et
par leur population, et par leurs richesses. Les hautes
sciences, les beaux arts en offrent mille preuves.

Cette remarque est d'une grande importance, dans un tems où il règne tant de fausses idées sur ces article.

Il se présenterait ici une question qui peut paraître oiscuse, et sur laquelle je me permettrai pourtant de dire un mot.

Jusqu'à quel point l'aisance peut-elle se multiplier? Pourrait-il exister un état de choses, où tous les hommes laborieux seraient riches, et où ils ne travailleraient que pour le devenir davantage? je n'en vois pas du tout l'impossibilité.

N'y a-t-il pas, me dira-t-on, dans la société, une multitude d'emplois nécessaires, dont il est impossible d'imaginer que des hommes riches véuillent jamais se charger? Je répondrai que, si ces emplois pouvaient doubler ou tripler leur fortune en peu de tems, il s'en trouverait de tout disposés à les accepter.

Mais, dira-t-on encore, le progrès de la richesse d'un peuple, peut-il jamais êtré assez grand, pour qu'une pareille supposition se réalise? S'en est-il jamais vu aucun exemple?

Si cela ne s'est jamais vu, c'est que la paix et la liberté n'ont jamais long-tems habité ensemble, sur aucun lieu de la terre. Il faut, pour les y fixer, que la raison y consolide entièrement son empire. Il est difficile d'imaginer à quel point se porteraient les accumulations d'un peuple industrieux, si des guerres périodiques ne les consommaient pas, ou n'en arrêtaient pas le cours. On en peut juger par les richesses mobiliaires de la France, où leur accroissement ayant commencé plusôt que dans aucun autre pays de l'Europe, leur masse est si grande, malgré les guerres contituelles qu'elle a soutenues, qu'il ne se voit rien de pareil chez les autres peuples. Adam Smith lui-même en a fait la remarque, en comparant, à cet égard, la France et l'Angleterre; mais l'injuste prépondérance de nos privilégiés avait disséminé ces accumulations de tichesses d'une manière très-inégale : c'est une seconde raison qui fait que la France ne peut tien nous offrir de propre à confirmer l'étrange résultat que je viens d'énoncer; je me contenterai donc de dire que je n'y vois rien qui répugne au bon sens.

# GÉOGRAPHIE.

#### BUACHE, Professeur.

CITOYENS, j'ajouterai quelques observations à ce que vient de vous dire mon collègue Mentelle, pour que vous soyez moins étonnés des grandes erreurs que les anciens ont commises en géographie : vous savez que ce n'est que par le commerce et la navigation, que la géographie peut faire de grands progrès; et le commerce et la navigation des anciens étaient très-bornés: ils n'ont pu rassembler qu'un petit nombre de matériaux, et des notions vagues et obscures, comme on peut en juger par les connaissances de Marin de Tyr, que Ptolémée nous a conservées dans ses prolégomènes, et qui deviennent une des bases de sa géographie. C'est d'après ces connaissances vagues qu'ont été construites les cartes des anciens, et c'est d'après ces cartes qu'ont été faites les descriptions géographiques de la terre par Strabon, et autres auteurs de l'antiquité.

Nous n'avions de cartes, construites par les anciens, que celles qui sont connues sous le nom de Ptolémée,

et qui ont été dressées, d'après sa géographie, par Agathodœmon. Le citoyen Gosselin, en rétablissant dans son excellent ouvrage les cartes d'Eratosthènes et de Strabon, ou du moins des cartes telles que ces auteurs auraient pu en construire, d'après l'état des connaissances de leur siècle, a rendu un service signalé à la géographie; on peut voir à l'inspection seule de ces cartes, ou en les comparant avec les cartes modernes, combien la géographie des Grecs était peu avancée et désectueuse.

. On peut juger aussi de la géographie des Romains, en considérant la grande et belle carte itinéraire que l'on croit avoir été construite du tems de Théodosele-Grand, et qui embrasse toute l'étendue du monde connu alors: cette carte, nommée communément carte de Peutinger, du nom de Conrad Peutinger d'Augsbourg, dans le cabinet duquel l'original a été trouvé, n'est, à proprement parler qu'un tableau destiné à représenter les routes avec les distances des lieux situés sur ces routes; et l'on doit n'avoir aucun égard à la configuration des côtes, des rivières et des montagnes qui s'y trouvent, ainsi qu'à la position des lieux, Les pays y sont tellement défigurés, en conséquence du peu de rapport qu'il y a entre sa largeur et sa longueur, que la Méditerranée n'y paraît que comme une grosse rivière, et que toutes les terres y sont raccourcies du Nord au Sud, au point de n'être pas reconnaissables. C'est d'ailleurs un des plus précieux monumens de l'antiquité; et il serait bien à desirer que l'on pût retrouver les deux seuilles qui en sorment le commencement, et qui comprennent l'Angleterre, l'Es-

Les notions que les Romains avaient des pays situés au-delà de leur empire, étaient si obscures, qu'il a été impossible jusqu'à présent de faire usage des routes que cette carte nous offre pour la Perse, l'Inde et autres parties de l'Orient: il semble que les auteurs, qui l'ont construite, n'avaient pas des renseignemens bien exacts sur tous les matériaux dont ils ont fait usage, et qu'ils en ont fait une mauvaise application. C'est aussi ce qui est arrivé souvent à Pline, comme on peut le voir par l'application qu'il a faite de deux routes par mer qu'il nous a conservées, mais qu'il n'a pas comprises.

Pline, liv. v1, chap. 29; après avoir décrit la mer Rouge, s'exprime ainsi:

Au-delà du cap de Mossyla (aujourd'hui Zeyla, près le détroit de Babel-Mandel), commence, suivant Juba, la mer Atlantique, par laquelle on peut naviguer, en suivant le Nord-Ouest, jusqu'au-delà des Mauritanies et à Gadès (aujourd'hui Cadix.)
L'opinion de Juba mérite dêtre exposée ici en entier: il dit que d'un Cap, nommé Lepte acra, et par d'autres Drepanum, on va directement et à travers la Zône Torride, à une île nommée Matocho, et que la distance est de 1500 mille pas; de là à un lieu nommé Scencos, 225 mille pas, et de-là à l'île Sadanum, 150: ainsi on parcourt, en pleine mer, 1885 mille pas. Les autres auteurs n'ont pas cru que cette navigation pût se faire à cause des chalcurs brûrantes de la Zône Torride.

On conçoit aisément que cette navigation ne peut être celle du tour de l'Afrique, qui serait huit fois plus longue, en suivant le contour des côtes : mais je remarque qu'à partir du cap de Guardafui, qui est le plus oriental de l'Afrique, et à la sortie de la mer Rouge, il y a environ 1500 mille pas jusqu'à l'île Malique, qui est entre les Maldives et les Laquedives, et sur la route des vaisseaux qui vont aujourd'hui des côtes de l'Afrique à celles de Malabar: cette île est par 8 degrés 30 minutes de latitude nord, et conséquemment dans la Zône Torride. De l'île Malique à la côte de Malabar, près le cap Comorin, il y a 225 ou 230 mille pas, comme de Malocho à Sceneos, et du cap Comorin à l'île de Ceylan, il y a aussi 150 mille pas comme de Sceneos à l'île Sadanum.

Ainsi la route décrite par Pline, et qu'il suppose être celle de l'extrêmité de la mer Rouge à Gadès, serait la route de la mer Rouge au cap Comorin et à l'île de Ceylan, route dont les Romains n'avaient aucune idée, et à laquelle personne n'avait fait attention jusqu'à présent. Ce passage de Pline, interprêté de cette manière, et soriant ainsi de l'obscurité, peut répandre quelque jour sur l'histoire de la navigation des anciens, et sur la source des connaissances géographiques, et autres qu'ils nous ont transmises, sans les comprendre. Après avoir exposé (liv. v1, chap. 22), les idées des anciens sur la Taprobane, qui est l'îte de Ceylan, Pline nous apprend que des ambassadeurs, envoyés de cette île à Rome, depuis peu, et sous l'empire de Claude, avaient donné aux Romains des connaissances particulières, plus exactes et plus

auparavant. Ces connaissances, qu'il expose ensuite, sont conformes à celles que les établissemens des européens dans cette île nous ont procurées: mais les premières, ou les idées des anciens, n'étaient que des renseignemens vagues, peu propres à perfectionner la géographie.

Pline, (liv. vi, chap. 20), à l'occasion d'une île nommée Patale, que forme le fleuve Indus, vers son embouchure, rapporte une route, qui part de l'embouchure du Gange, et qu'il suppose aboutir à cette île: voici son texte, dont le commencement est trèsremarquable, et prouve seul la fausse application qu'il fait encore de cette route. "Je rapporterai, dit-il, les mesures ou les distances comme je les trouve, quoimesures ou les distances comme je les trouve, quoimqu'aucune ne convienne au local. De l'embouchure du Gange au cap Calingon, et à la ville de Dandame gula, 725 mille pas: à Tropina, 1225 mille pas; su cap de Perimula, où est le comptoir le plus céplèbre de l'Inde, 750 mille pas; à une ville dans l'île de Patala, dont nous avons parlé ci-dessus, 620 mille pas:

Nous connaissons, dans le nombre des stations rapportées ici par Pline, le cap et la ville de Perimula, que l'on trouve dans la Géographie de Ptolémée, et que l'on ne peut placer ailleurs que dans le détroit de Malaca, qui en avait pris le nom de Sinus Perimulicus: nous connaissons aussi à-peu près le cap Calingon, qui paraît répondre au cap Godevari de la côte de Coromandel, et au lieu que Ptolémée désigne pour le point de départ des vaisseaux qui étaient destinés pour la Chersonèse d'Or, aujourd'hui la presqu'île de Malaye. La distance de ce cap à Tropina, évaluée à 1225 mille pas, répond à celle de la largeur du golfe de Bengale, à la hauteur de ce cap. Ainsi la route que Pline suppose aller de l'embouchure du Gange à celle de l'Indus, en faisant le tour de la presqu'île occidentale de l'Inde, me paraît devoir prendre une direction opposée, et conduire à travers le détroit de Malaca, vers une autre île de Patala, située au-delà de ce détroit.

Le citoyen Gosselin, dont les observations savantes sur la Géographie des Greçs viennent de vous être présentées, fixe les bornes des connaissances de Ptolémée à la rivière de Tanasserim, et au port de Merghi, qui se trouvent à la suite du golfe de Pégu; il suppose, en conséquence, que le détroit de Malaca, situé plus au Sud, a été inconnu aux anciens; mais je ne puis adopter son sentiment à cet égard, non plus que l'application qu'il a faite de la géographie de Ptolémée au-delà du Gange.

On voit par ces deux passages de Pline et beaucoup d'autres, qu'il sera facile de reconnaître que cet auteur a rapporté ou inséré dans son ouvrage beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas, et dont il ne connaissait pas la source; et l'on n'en sera pas étonné, si l'on considère que les anciennes navigations ne se faisaient que par des marchands qui mettaient tout en usage pour faire leur commerce exclusivement à tout autre peuple, et laissaient ignorer la situation des différens pays d'où ils tiraient leurs marchandises. On connaît le trait patriotique d'un capitaine de vaisseau Cartha-

ginois, qui, faisant voile pour la Grande-Bretagne, et s'appercevant qu'il était suivi par un vaisseau des Romains: dirigea sa route sur des bancs de sables et des rochers où son batiment périt, ainsi que celui des Romains, ce dévouement fut récompensé par la république de Carthage, qui indemnisa le capitaine de la perte qu'il avait faite dans cette circonstance.

Les relations des voyages de découvertes entrepris par les anciens, ont été également rensermées dans des archives secrettes, et le peu de connaissances que nous en avons, ne peuvent être regardées que comme des fragmens très-mutilés.

Hannon fut envoyé de Carthage, lorsque cette ville était dans l'état le plus florissant, pour reconnaître les côtes occidentales de l'Afrique, et y établir des colonies: le Périple, connu sous son nom. ou la relation de son voyage qui nous a été conservée, et qui est en Grec, ne peut être qu'un extrait tres-abrégé. et fait seulement sur le rapport de que qu'un des moins instruits de son équipage; aussi, malgré les recherches des savans français et espagnols qui ont entrepris d'éclairer cette partie interessante de l'ancienne géographie, il est bien difficile de voir jusqu'où ce navigateur s'est avancé, et de reconnaître les différens lieux où il a abordé et établi des colonies. Il en est de même du voyage d Himilcon, qui fut chargé, dans le même tems, par les Canhaginois, de reconnaître les côtes occidentales de l'Europe, et dont Avienus, dans son Orâ Muritimâ, nous a conservé quelques

D'après ces considérations, il paraîtra moins étonnant que les anciens aient commis tant d'erreurs en géographie, et ces erreurs, que nous reprochons à Eratosthènes, à Ptolémée, à Strabon, et autres, ne seront attribuées qu'à l'état des connaissances de leur siècle. En rectifiant ces erreurs, au moyen des con-, noissances acquises pendant les siècles qui se sont écoules depuis, nous ne pouvons nous dissimuler que nous en commettons tous les jours d'autres à l'égard des pays où le commerce n'a pas encore attiré nos navigateurs, et qu'elles nous seront reprochées par ceux qui nous succèderont. Nous faisons du mieux qu'il nous est possible; nous devons croire que ceux qui nous ont précédés ont fait de même, et les juger en conséquence. Danville observe que la carte de la Tartarie, publiée par Guillaume Delisle, est une des meilleures cartes de ce géographe : on prendrait cette assertion pour une ironie, si l'on comparait cette carte de Tartarie avec les nouvelles cartes publiées depuis d'après les découvertes des Russes; mais ce témoignage, de la part de Danville est fondé sur la connaissance qu'il avait du peu de matériaux acquis sur cette contrée, et du parti avanțageux que Delisle en avait tiré.

La géographie sera imparsaite jusqu'à ce que l'on ait sixé, par des observations exactes, les latitudes et les longitudes des principaux points, et qu'on ait levé, comme on a sait pour la France, des cartes géométriques de chaque pays. Il convient sur-tout de determiner la position et le gissement des côtes, tant pour la sûreté de la navigation, que pour sournir à la pos-

térité les moyens de reconnaître les effets des eaux de la mer sur les continens, et des autres révolutions que le globe peut éprouver.

### QUARANTIÈME SÉANCE.

( 14 Germinal.)

### ART DE LA PAROLE.

#### SICARD, Professeur.

Tout ce que nous avons dit jusqu'ici a eu le nom pour objet, comme signe de représentation de tous les objets de nos pensées.

Nous avons donné au nom le premier rang dans le tableau des élémens qui servent à former la proposition. Nous avons distingué, comme essentiellement différent, ce que la plûpart des grammairiens avaient confondu, le nom et le qualificatif, qu'on avait cru deux espèces du même genre: en effet, on avait toujours dit qu'il y avait deux sortes de noms, le nom substantif et le nom adjectif; et après avoir à-peuprès dit de chacun tout ce que nous avons cru qu'il en fallait dire, nous avons examiné s'il n'y avait pas des noms qui de leur nature exigeaient d'autres mots pour leur donner une signification plus précise et

plus déterminée, et cet examen nous a donné un mot dont la fonction a été de préciser, de déterminer l'étendue du nom.

Ce mot, on l'avait toujours appelé article. Nous l'avons appelé déterminatif; et comme cette étendue était plus ou moins précise, elle a exigé aussi plus d'un mot pour l'exprimer. Nous en avons fixé le nombre à trois, le déterminatif démonstratif CE; le déterminatif indicatif LE, et le déterminatif énonciatif UN.

D'après ce travail en faveur du nom, ne reste t-il plus rien à faire pour lui? Non. Tout serait fait s'il n'y avait pas parmi les êtres des relations qui font que le nom exprime tantôt le sujet d'une proposition, tantôt son objet, tantôt le but et le terme d'une action, et tantôt le point de départ de cette même action.

Ces relations existent, et le nom par sa nature se resuse au service qu'elles exigeraient. Car le nom du sujet ne devrait pas avoir les mêmes sormes, quand il est l'objet d'action; cependant la moindre altération qu'on lui serait subir en serait, au moins en français, un nom dissérent.

Les grammairiens ne furent pas long-tems sans chercher à remédier à cet inconvénient: ils imaginèrent des mots qui exprimassent ces relations diverses; et comme ces mots communs, qui n'étaient le nom d'aucun. être ni d'aucune chose, expliquaient au besoin, comme l'idée, le nom des êtres et des choses qu'on avait déjà exprimées, qu'ils en étaient, en quelque sorte, les signes et les noms, on crut devoir les appeler pronoms; non qu'ils tinssent la place du nom, comme on l'a dit mal-àpropos, mais parce que dans l'analyse grammaticale d'une phrase, on essace les pronoms, et qu'on leur substitue les noms des objets dont ils expriment le rôle dans la proposition.

Ces mots que nous appellerons aussi pronoms, puisqu'ils cont encore en possession de cette dénomination, nous les rappellerons à ce genre dont nous avons traité une espèce dans la précédente séance; et nous dirons que c'est encore ici un mot déterminatif, et nous le dirons avec d'autant plus de confiance, que nous allons voir dans l'examen que nous en allons faire, que le déterminatif est souvent une espèce de ce qu'on a appelé jusqu'ici pronom et que le pronom est que que fois, et même presque toujours un déterminatif véritable. C'était - là l'idée que je m'étais saite du protom, après que j'eus traité la matière du determinatif; et je me proposais de vous l'exposer aujourd'hui comme une chose neuve : quand un de vos collègues m'ayant envoyé ses vues là-dessus, qui sont, à quelque chose près les miennes, j'ai cru devoir vous les communiquer.

Je commencerai par-là cette leçon sur la nature du pronom.

D'après les principes que j'ai déjà exposés dans une des précédentes séances, l'indicatit le, la, les, indique dans un genre l'espèce que nous en voulons tirer. Ce, ces, cet, la montre, la présente à nos yeux, et un, une, annonce l'indifférence du choix. Mais, pourquoi ce dernier déterminatif paraît-il être sans pluriel? C'est, sans doute, parce que les mots con-

sacrés à la pluralité, tels que deux, trois, quatre, cent, mille, quelques, plusieurs, tous, sont les pluriels de un et de une, et se rapportent à des individus, qui pouvant être de divers sexes, usuels ou conventionnels, sont affranchis comme les et ces des formes masculine et féminine; des et de la sont leurs fractionnaires. L'existence du petit mot du signe de possession, nous annonce, comme je l'ai dit, une ellipse du signe de déjà connu.

Que dirons nous des possessifs mon, ma, mes, ton, ta, tes, et semblables? Il y a trop de ressemblance entre les fonctions de ces deux déterminatifs, pour n'être pas une espèce du même genre. Nous dirons que c'est un déterminatif de possession; en étendant ainsi le domaine de l'article au dépends du pronom, n'avons nous pas à craindre qu'il ne nous reste plus rien, ou du moins presque rien de l'espèce de ce dernier? Le pronom personnel lui, il, restera-t il pronom, s'il est assujetti à notre analyse; il, elle, sont ils, ou ne sont-ils pas des pronoms? La langue latine n'est pas à cet égard plus pauvre que la nôtre, et que la grecque; il et elle y sont de vrais déterminatifs, et de vrais articles.

Ces mois formés de ille et illa latins, ne sont que des contractions initiales comme le, la, les, sont des contractions finales. Le et la servent à déterminer les espèces dont le nom, exprimé dans la phrase, est tantôt comme sujet, taniôt comme objet d'action; il, elle déterminent les sujets absens, ou en rappellent l'idée, et le, la, les, déterminent les objets d'action; mais dans ce cas, me dira-t-on, ils sont pronoms.

Non, dirai je. Pourquoi recourir à cette diversité de nature, quand l'identité des fonctions qu'ils remplissent, les rappelle à la classe des déterminatifs? et si ceux-ci demandent à être rappelés à cette classe, à quelle autre faudra-t-il rappeler je, tu, vous, ainsi que nous, soit qu'on les unisse au nom qui les détermine, soit que ce nom soit supprimé comme inutile? L'idée exacte des pronoms n'est donc pas de remplacer le nom, mais de faire la fonction propre au déterminatif.

« Le pronom est un mot qui se met à la place 31 du nom 11: voilà la définition que donnent de cet élément de la parole, presque tous les grammairiens. Mais pour pouvoir être substitué au nom, ne faudrait-il pas que le pronom pût être, comme le nom, le signe d'un objet, au lieu qu'il n'est le signe d'aucun? et la preuve, c'est qu'un pronom convient tantôt à un être raisonnable, tantôt à un objet inanimé, selon le rôle que ces dissèrens, êtres jouent dans la proposition, et qu'il ne sert à xprimer jamais autre chose que ce rôle, sans que nature du sujet en soit jamais affectée. En effet, vaires une proposition quelconque, énoncez ce nom de l'être, duquel vous affirmez une qualité, substituez un pronom à ce nom; alors, on ne saura plus de quoi vous affirmez cette qualité, et vous ne serez entendu de personne. Donc le pronom, dont vous vous servez, n'était pas un nom : le pronom ne remplace donc aucun nom. Il est donc mal défini, quand on se borne là. Mais le nom remplacera-t il le pronom, au besoin? Oui, sans doute, s'il était yrai

vrai que la nature du pronom fût de remplacer le nom; et c'est ici, citoyens, qu'il est essentiel de bien vous fixer sur la nature de l'un et de l'autre.

Læ nom est le signe d'un objet; en ce sens qu'il rappelle à l'esprit de ceux qui nous entendent, l'énoncé des qualités essentielles, et de toutes les propriétés de cet objet; le nom est le portrait, l'image, l'abrégé de tout ce qui constitue l'objet. L'esprit voit cet objet; il en dessinerait les formes, il en ferait l'anatomie, aussi-tôt qu'il entend le nom. Mais cet objet, ou ce sujet, est-il acteur dans cette proposition? est ce lui qui se fait connaître, ou est-ce à lui qu'on parle de-lui-même, ou bien raconte-t-on un événement qui nous soit inconnu, et dont les acteurs le soient aussi?

Ici les noms sont nuls, et ces relations appellent des mots particuliers, qui les fassent bien distinguer, sans le moindre vague et sans la moindre incertitude; et ces mots sont les déterminatifs d'une autre espèce, appellés jusqu'ici pronoms personnels: pronoms, parce que, disait-on, ils remplaçaient le nom; et personnels, parce qu'ils indiquaient quel rôle jouait l'acteur dont il remplaçait le nom. C'est à vous à juger, citoyens, d'après ces développemens, si cette définition était bien juste; cependant, nous continuerons de nous en servir jusqu'à ce que d'une exposition complette de la science grammaticale, résultent des définitions et des dénominations plus philosophiques. Nous dirons donc qu'un objet peut être successivement, ou le sujet qui agit dans une proposition et qui annonce son action lui-même; et alors il est considéré comme première personne dans la phrese, et c'est le mot je ou nous qui

indique ce rôle, et le mot me et nous qui indique qu'il est à-la-fois sujet agissant, et sujet recevant; ce que nous appellerons sujet et objet d'action. Ou la parole lui est adressée, et alors, second acteur, il est au second rang; car le second rang appartient au second acteur : c'est la seconde personne énoncée ainsi; tu pour le sujet d'action, te pour l'objet, et vous pour l'un et l'autre, quand il s'agit de deux acteurs, ou que l'acteur dont il s'agit n'est pas un fils, ou un ami intime de celui qui parle; et alors ce mot exprime cette seconde vue de l'esprit, et nous appelons ce mot-là, pronom de la seconde personne. Ou on s'entretient de celui de qui on raconte une action, et cet acteur est absent; c'est il, elle, pour le singulier; ils, elles pour le plurier. On sent bien que cette personne étant moins importante, n'est aussi que la troisième et la dernière. L'objet de l'action est dans ce cas, exprimé par LE, quand c'est le sujet d'action qui agit sur lui-même. C'est se ou soi comme me ou vous sont les objets d'action de la première et de la seconde personne; et ce mot qui exprime la réflexion de l'action d'un sujet sur luimême, ne peut manquer d'être appelé réstéchi : aussi est-il appellé pronom réstéchi ou réciproque.

Condillac avait pensé que ce pronom de la troisième personne était un adjectif; parce que ce mot ayant été tiré du latin ille, qui, comme on sait, a trois genres dans cette langue, il paraît que les règles de l'analogie devaient le faire ranger dans cette classe; mais il est impossible de s'y méprendre. On voit que ces mots sont de vrais démonstratifs; s'ils ne le sont pas toujours dans le latin, ils le sont au moins dans le français.

Nous ne nous arrêterons pas sur les divisions qu'on avait saites des pronoms; ces sous-divisions ne serviraient qu'à jetter une grande confusion dans cette matière, et la plus grande simplicité méritera toujours la présérence.

Il y a, dans la classe des pronoms, des mots qui tiennent lieu du nom du sujet, soit qu'il agisse sur les autres, soit qu'on agisse sur lui : ces mots servant à désigner des personnes, seront donc appelés personnels; mais nous les appellerons aussi substantifs du nom de ces personnes. Si on pouvait les mettre à la place du nom, ne seraient-ils pas en effet des substantifs? Ici commence notre classification des pronoms; mais si ces mots n'expriment que des pronoms qui de leur nature modifient des objets appartenant à ces personnes, à la manière des modificatifs, quelle raison y aurait-il de leur refuser le nom de modificatif? Ceux-ci seraient donc nommés personnels qualificatifs, sans nous embarrasser davantage de tout ce qui a été dit sur les pronoms. Les pronoms substantifs et les pronoms adjectifs, voilà nos deux classes il est plus aisé de retenir cela qu'une plus grande sous-division: ainsi moi, me, je, vous, tu, toi, te, vous, et, il, elle, ils, elles, et, soi, seront des subset tantiss; et mon, ma, mes, le mien, la mienne, les miens; ton, ta, tes, son, sa, ses, leur, notre, nos, votre, vas, seront des adjectifs; il y a beaucoup de mots, comme le mot on, par exemple, qui sont de vrais noms substantifs; ce mot a été regardé par

Restaut, comme un vrai nom substantis. Son étymologie semble l'indiquer : voyons quelles altérations il semble avoir éprouvées. Nous observerons d'abord, que ce mot est le sujet le plus vague qu'on puisse énoncer; pourquoi cet on a-t-il une si grande indétermination? C'est qu'il remplace cette sorme de phrase: tous les hommes, les hommes, l'homme, on ensin homme, comme si on disait homme m'a dit telle chose; hom, me, et en ensin on m'a dit.

Cette décomposition se fait ainsi:

Tous les hommes.

Les hommes.

Un homme.

Homme.

Omme:

Om.

On.

On peut donc dire, avec Beauzée, que ce mot est ordinairement le synonyme de homme, homme m'a dit.

Si tout ce que je viens de dire sur le pronom ne vous paraît pas dénué de raison, vous en concluerez avec moi que quand on considère plutôt philosophiquement que matériellement les élémens de la parole, leur nombre, comme nous l'avons observé, se resserre toujours davantage, et diminue en raison des observations philosophiques que l'on fait. Nous voyons que le nom s'empare de presque tout. Tout le reste est de son domaine, ou comme principal, ou comme accessoiré. Le qualificatif ou adjectif le modifie. Le

déterminatif ou l'article circonscrit sa trop vaste étendue. Le déterminatif elliptique (car c'est la dénomination qui me paraîtrait convenir au pronom), le déterminatif elliptique le détermine aussi, et en rappelle la signification.

Nous avons donc eu quelque raison de traiter du NOM avec quelqu'étendue.

Les grammairiens se sont complus à enrichir la langue de beaucoup de mots, que semble pouvoir revendiquer l'article; c'est que des élémens naturellement rapprochés par la même vue de l'esprit, ou par des vues à-peu-près pareilles, s'appellent les uns, les autres, et sont faciles à confondre par ces ressemblances partielles, et à ne plus former des genres divers ou des espèces différentes: ainsi les uns appelleront ARTICLE, ce que nous appellerons PRONOM, et réciproquement. Nous aurons soin de classer les uns et les autres avec la plus grande précision possible dans notre grammaire élémentaire. Nous n'oublierons pas que parmi les pronoms, un sur-tout qui joue le plus grand rôle dans la période, mérite une observation particulière, à cause des diverses fonctions qu'il y remplit. C'est celui qu'on a toujours nommé RELATIF. Destiné à lier les propositions pour en former la phrase, comme il sert à lier les mots, nous pensons qu'on peut l'appeller conjonctif. Destiné pareillement à mettre sous les yeux de l'esprit l'objet dont. le nom vient d'être énoncé, il est en même-tems déterminatif, démonstratif: et rapportant l'esprit sur l'objet lui-même, on a dû le nommer RELATIF.

Les élèves des écoles primaires, à qui sans doute

nous devons tout faciliter, ne s'épouvanteront pas à la vue de ces dénominations caractéristiques; chaque mot indiquant une fonction particulière, sera retenu dans la mémoire quand il lui sera présenté par la raison, quand sa définition se trouvera dans sa dénomination: voilà pourquoi je renvoie à la dernière séance de ce cours le tableau des définitions et des dénominations grammaticales. Nous remarquerons ici l'heureuse fécondité de ce pronom relatif, dans les divers tableaux de la parole. Il se trouve presque par-tout où se trouvent deux affirmations, par-tout où la proposition sort de sa simplicité, presque dans toutes les questions: et la raison en est simple; ne signifiant rien par lui-même, toutes les fois qu'il paraît à la tête d'une phrase, il cause, par sa place même, une sorte d'inquiétude et de souci, que les latins appelaient cura, et d'où nous est venu le mot curiosité, curieux, comme si nous disions souci, soucieux, La curiosité fait naître la question; ainsi le relatif initial doit nécessairement être interrogatif.

Mais il arrive quelquesois que ce pronom initial n'est pas intertogatis, comme dans cette phrase: qui a des mœurs est digne de vivre dans une république. Dans cette dernière phrase, la règle semble être en désaut; mais c'est ici la phrase composée, où l'ellipse d'un mot de l'une des deux propositions produit la dissernce. Rétablissez la transposition et l'identité des termes, la dissiculté disparaît aussitôt. Celui-là est digne de vivre dans une république, qui a des mœurs; ou celle cis celui qui a des mœurs est digne de vivre dans une république; et cette phrase, qui contient deux propositions, voici comme je desirerais qu'on la développât aux élèves:

je voudrais d'abord qu'on isolât ainsi chaque proposition, un homme a des mœurs, cet homme est digne de vivre dans une république.

Je parlerai ainsi aux élèves : il n'arrive presque jamais que deux propositions sur le même sujet soient toutes deux d'une égale importance, au moins dans l'esprit de celui qui les énonce. L'une des deux est, dans l'esprit, tellement supérieure, qu'elle pourrait absolument se passer de l'autre; on pourrait donc généraliser ainsi l'une de ces deux propositions: l'homme est digne de vivre dans une république.

On verrait aussitôt que celle-ci: l'homme a des mœurs, n'est pas aussi générale; qu'elle n'est donc pas d'une égale importance, qu'elle est incidente de la première qui est principale de celle-ci; qu'ainsi, pour ne faire de ces deux propositions qu'une phrase unique, il faut les exposer ainsi: l'homme qui a des mœurs est digne de vivre dans une république.

Nous ne faisons que passer rapidement sur cette partie de l'art de la parole, que nous traiterons avec toute l'étendue qu'elle exige dans la dernière section de ce cours, quand nous nous occuperons de la proposition, par rapport au style. Ce que nous en disons ici, ne doit servir qu'à distinguer le pronom relatif des autres pronoms.

Ce pronom est encore adjectif dans la phrase interrogative; on dit: quel être, quel homme, et nous croyons
qu'il est alors formé de deux élémens; de que interrogatif, et du déterminatif de la troisième personne IL;
et que le mêlange de QUE et de IL forme précisément
le mot QUEL, qui est l'adjectif du pronom : je n'ai pas

N 4

besoin de dire que ce pronom est quelquesois précédé d'une préposition, et qu'on dit de qui, à qui, par qui, pour qui; on sait que dont est de cette samille, qu'il est plus elleptique qu'un autre; il renserme la préposition latine de, et l'advérbe latin undé, dont tout le monde connaît la signification et les divers usages. Mais de plus amples détails seraient trop longs pour ce moment-ci, nous les rappellerons à la seconde section de notre travail; il suffira, pour aujourd'hui, de les avoir indiqués.

Mais nous ne devons pas terminer ce que nous avions à dire du pronom, sans nous arrêter sur cette bisarrerie des langues modernes, au sujet du pronom de la seconde personne, exprimé tantôt par le mot tu, et tantôt par le mot vous: que ques grammairiens ont pensé que c'est à l'époque où la tyrannie succéda au règne de l'égalité, après la destruction et l'anéantissement des républiques anciennes, que le langage de la fraternité, exprimé par ce mot tu, blessa l'orgueil des maîtres de la terre, qui se seraient crus déshonorés, si on leur eût parlé comme on parlait au reste des humains; ils exigeaient qu'on leur par'ât comme à une multitude, parce que la multitude leur était tellement asservie, qu'elle n'agissait, en quelque sorte, que pour eux, et qu'ils agissaient par elle. Ce n'est donc pas sans raison, disent ces grammairiens, dont je ne fais que rapporter les opinions, qu'on parlait à un seul individu, comme à tout un peuple : cet individu avait tellement concentré en lui scul tout ce qui lui était soumis, que toutes les volontés étaient dans la sienne, ou plutôt la sienne était l'expression de toutes les autres.

Telle est, dit on, l'origine du tu et du vous.

Si telle sut l'origine du vous et du Tu, il ne serait pas étonnant qu'on eût songé à les rétablir, chacun, dans leurs droits; mais il s'en saut bien que ce langage ait une source aussi impure. Les Français n'oublieront pas si-tôt et les auteurs d'un changement qui blesse à la-sois toutes les convenances, et l'époque à jamais exécrable de cette innovation si contraire aux mœurs du peuple le plus humain, le plus poli de l'Europe.

Que devons-nous penser de cette innovation, et faut-il l'adopter? J'ai reçu, à cet égard, plusieurs lettres des élèves de l'École Normale qui, étonnés de ce que ce changement n'a pas encore été adopté dans cette école, désireraient en savoir la raison.

Je me proposais, à la consérence prochaine, de traiter cette question, quand j'ai appris que le citoyen. Laharpe, mon collègue, l'avait traitée au Lycée, et qu'il avait insiniment intéressé ses auditeurs, autant par la sorce de sa logique, que par les charmes de son style; je l'ai prié de vouloir bien nous saire part de ce morceau. Il le donnera à cette séance.

## LITTÉRATURE.

LAHARPE, Professeur.

Sur le tutoienient.

DEPUIS qu'il est permis de raisonner, je n'avais pas cru devoir rien écrire sur le tutoiement : il y avait tant de choses plus pressées ! Je n'ignorais pas com-

ment et pourquoi l'on s'était efforcé d'introduire et d'accréditer cette innovation; et il suffirait, pour la juger aujourd'hui, de se rappeler quels en ont été les auteurs: ce sont ceux de ce systême de déraison que nous voyons tomber par lambeaux, malgré les efforts que font, pour s'y rattacher, ceux qui en ont encore besoin. Je me reposais donc sur les progrès de convalescence, quoiqu'un peu lents, que paraît faire parmi nous le bon sens ressuscité. Je n'imaginais pas d'ailleurs qu'il y eût un scul homme instruit qui pût être la dupe des sophismes misérables dont on étayait ce bisarre et ridicule travers. Mais puisqu'il s'en est trouvé un qui, faute de saisir le point de la question, ( qui ne devait pas en être une ) a semblé croire que le tutoiement universel pouvait être admis dans notre langue, dès-lors il n'est pas inutile de démontrer des vérités qui ont pu échapper à des yeux exercés. Je me suis donc proposé de rétablir la question dans son vrai point de vue, de la traiter d'abord en grammairien; ensuite de faire voir les considérations morales, beaucoup plus essentielles qu'on ne pense communément, qui se lient à cette question, et qui m'ont surtout déterminé à la traiter.

Les partisans de la doctrine du tutoiement ont cru avoir cause gagnée en quatre mots, en nous répétant qu'un homme n'était pas deux; qu'il était donc inconséquent de dire vous au lieu de tu à ce qui n'est qu'un. On avait eu soin même de dicter cette leçon à des gens qui ne savaient pas lire, et qui ne connaissaient pas les noms de pluriel et de singulier. Il y a pourtant quelque apparence qu'on en savait jusques-là, avant

que ces grands législateurs eussent bien voulu nous l'apprendre: aussi n'est-ce point là du tout la question. Mais ce n'est pas avec eux qu'il convient de la débattre; et comme j'ai promis de la traiter en rigueur, il faut, pour rendre la réplique impossible, me permettre d'employer le langage de la grammaire et de la logique dans des matières qui l'exigent.

Voicidonc comme nos adversaires argumentent d'un ton triomphant. "Le tutoiement universel doit être sadmis dans la langue française, s'il est vrai que, dans les principes de la grammaire générale, ce qui exprime le pluriel ne puisse jamais convenir au sins' gulier. Or il est vrai que etc., donc etc.

Je nie la majeure comme doublement fausse, et je dis : pour qu'elle fût vraie, il faudrait 10. que les principes de grammaire générale et la logique universelle des langues, fussent tellement applicables à chaque langue particulière, que jamais aucune ne pût s'en écarter. Il faudrait, 20. que dans les langues que nous connaissons, ce qui exprime le pluriel, ne pût jamais convenir au singulier. Or l'un et l'autre est faux. Il est reconnu par le fait, (et je vais le prouver), 10. que les principes de grammaire générale sont dans la syntaxe particulière à chaque langue, susceptibles de dérogations fréquentes. Il est reconnu par le fait, ( et je vais le prouver), 2°. que ce qui exprime le pluriel s'applique fréquemment au singulier, même dans les langues anciennes qu'on nous oppose spécialement. Donc la proposition générale et la proposition particulière, fondemens de votre syllogisme, sont également sausses; et quand je l'aurai prouvé par les saits, la question grammaticale sera coulée à sond.

Et quel est donc l'homme, un peu versé dans la grammaire et la philologie, qui peut ignorer qu'il n'y a point de langue qui ne déroge souvent à la théorie métaphysique du langage, par ce qu'on appelle des idiotismes; (mot technique, qui signifie des locutions propres à tel idiôme en particulier,) et qu'en conséquence les Grecs avaient leurs hellénismes, les Romains leurs latinismes, comme les Français ont leurs gallicismes? Le fait ne pouvant être contesté, je bornerai mes exemples au Français, pour ne pas employer une érudition inutile, et pour être entendu de tout le monde.

Assurément en théorie générale, ce qui exprime la négation ne saurait appartenir à l'affirmation, et l'une est aussi opposée à l'autre que le pluriel au singulier. Cependant vous vous servez à tout moment de la particule ne, bien décidément négative, dans des phrases bien décidément affirmatives. Vous dites : " Cet " homme est plus défiant qu'il n'est permis de l'être "; et pour suivre les principes, il faudrait dire : plus qu'il est permis de l'être, comme on le dit en grec, en latin, et dans les langues modernes les plus connues. Que sait donc là ce ne, qui, de sa nature est négatif, et qui, si l'on était conséquent, serait un contre-sens dans la phrase? La grammaire ne saurait l'expliquer par les principes, et les grammairiens répondent, avec raison: c'est un gallicisme, une manière de parler, que l'usage a rendue propre à notre langue; et tellement propre que si vous disiez plus qu'il est permis,

vous ne parleriez plus français. Il y a une foule d'autres exemples semblables: citons en un second, etcela suffira.

En gammaire générale, il y a contradiction entre la particule si, quand elle exprime un futur contingent et le présent de l'indicatif, qui exprime toujours une action présente. Cependant vous dites: « Si vous ve-» nez demain dîner chez moi, vous y verrez un de o vos amis. " Suivant les principes, il faudrait dire, comme en grec, en latin, en italien, etc. si vous viendrez, etc. Ce serait pour eux en ce cas, un solécisme de dire, si vous venez; c'en serait un pour nous de dire, si vons viendrez, et à cette construction, l'on re-: connaîtra, sur-le-champ, un étranger. Qui l'a vouluainsi? l'usage, qui de tout tems a été le maître des langues; l'usage qui, de tout tems, s'est permis de. contredire les règles, et qui est lui même ici la première de toutes; et quand cet usage est une fois établi par le tems, il constitue ce qu'on appelle le génie d'une langue et devient loi.

Pour ce qui regarde spécialement le pluriel et le singulier, les grecs et les latins eux-mêmes, quoique chez eux le tutoiement fût de règle et d'usage, ne laissaient pas d'appliquer, en plusieurs occasions, le pluriel au singulier, et le singulier au pluriel, tantôt pour les choses, tantôt pour les personnes. Ainsi les grecs disaient : les animaux se nourrit, les animaux court; et alors ils prenaient le pluriel pour un nom collectif, et entendaient l'espèce des animaux. Chez les latins, un individu, parlant en son propre et privé nom, disait nous au lieu de moi.

Et nos ergo manum ferulæ subduximus. etc.

Et nous aussi nous avons été à l'école, dit Juvenal; et il ne parle là que de lui seul. Ce pluriel s'appelait, par les grammairiens, emphase, (emphasis) parce qu'il semblait ajouter quelque chose à l'expression. En France, un homme en place disait nous dans les actes publics, un seigneur de fief disait nous dans les actes privés, l'un pour exprimer l'idée de l'autorité collective, l'autre pour affecter une distinction. Mais ce qui prouve combien les mêmes locutions peuvent différer par les nuances morales dont je parlerai tout-à-l'heure, c'est, que le nous a été employé, tantôt comme emphatique, tantôt comme plus modeste. C'est dans ce dernier sens, que les écrivains de Port-Royal l'avaient mis à la mode pour éviter, disaient-ils, la vanité du moi. Chacun d'eux n'écrivant qu'en son propre nom, disait toujours nous; et cet usage s'est perpétué jusqu'à nos jours.

Il résulte de ces premières observations, que l'argument tiré de la grammaire générale et de la distinction entre l'unité et la pluralité, est absolument nul, puisqu'il s'en faut de tout que la grammaire générale fasse invariablement la loi dans la syntaxe particulière; que la distinction du pluriel et du singulier n'a été invariablement observée dans aucune des langues connues, et qu'au contraire elle a toujours été subordonnée à une foule de notions usuelles par lesquelles les mœurs ont par-tout modifié le langage.

Après la thèse grammaticale en faveur du tutoiement, que j'ai détruite de fond en comble, voyons la thèse politique et morale : elle est encore bien plus mauvaise. Dans l'une, du moins, il y avait un principe vrai en lui-même, et qui n'était faux que dans l'application; dans l'autre, il n'y en a d'aucune espèce.

Le tutoiement est le langage de l'égalité, le lan-30 gage républicain 30.

Si nous étions encore au tems où les patriotes à moustaches, (parmi lesquels étaient nombre d'aristocrates bien prononcés auparavant set métamorphosés depuis une époque très-connue, ) levaient le sabre ou le bâton dans les sections, au nom de l'égalité, sur un pauvre malheureux qui avait oublié de les tutoyer, et le menaçait de le mettre au pas, (on sait ce que c'était que de mettre au pas!) sans doute il serait fou de prétendre raisonner avec ces maîtres d'école d'une nouvelle espèce : c'est alors le cas de mettre en pratique ce principe dont l'oubli a fait tous nos maux, qu'on peut opposer la raison à la déraison, tant que celle-ci n'est qu'en paroles; mais que dès qu'elle a recours à la force, il faut sur-le-champ lui opposer la force: et comme dans l'ordre social, tout le monde est intéressé à la défense du sens commun, excepté les bandits, ceux-ci se seraient trouvés toujours un contre cent, si la faction des honnêtes gens; ( c'est ainsi qu'on les appelait) avait eu l'esprit de se réunir en masse contre le peuple des bandits en masse. Mais comme aujourd'hui les choses reprennent peu-à-peu leur place, à mesure que les mots reprennent leurs sens, et que les bandits ne font plus qu'une faction, depuis que les honnêtes gens sont redevenus le peuple; il ne s'agit plus ici que de détromper sur le tutoiement ceux qui s'en seraient laissés imposer faute de connaissances ou

de réstation. Je dis donc que l'assertion que je résute, est absolument gratuite, dénuée de tout fondement, soit en fait, soit en principe. En fait : car c'est précisément dans les états despotiques que le tutoiement est universel, et je ne parle pas seulement des Orientaux et des Turcs ; mais en Russie le paysan esclave tutoie son impératrice. De plus, il y a bien quelques gouvernemens républicains dans le monde, et il serait plaisant dimaginer que nous semmes les premiers qui s'en soient avisés; il y a même, pour ne laisser aucune ressource à la chicane des mots, des démocraties, par exemple, celles de quelques cantons Suisses et des Américains; et dans aucune république, on n'a jamais pensé à généraliser le tutoiement, et à en faire un type d'égalité. Pourquoi ? c'est ici que je vais prouyer contre l'assertion que je combats. qu'elle est aussi fausse dans le principe que dans le fait.

du vous et du toi, en parlant à une seule personne, distinction établie de tems immémorial dans toutes les langues de l'Europe, ne l'eût été que comme un des signes de l'inégalité politique et civile; et c'est de quoi nous n'avons pas la moindre preuve, pas même le plus léger indice. Nous savons bien que les Césars des derniers siècles de l'empire, adoptèrent le nous au lieu du moi; mais quelle qu'en fut la cause, cette distinction unique, qui passa depuis aux souverains de l'Europe, n'influa en rien sur le langage usuel des Grecs ou des Romains. A l'égard des idiômes européens, dérivés la plupart du latin, quelle fut l'origine de cet usage de dire vous à un seul? et à quelle

quelle époque a-t-il pris naissance? C'est ce que nous me savons pas, et ce dont on ne peut trouver de traces dans les monumens antiques. Mais en nons restreignant à ce que nous sommes à portée de juger le mieux, c'est à dire, à notre propre langue, nous trouverons dans la différence du vous au toi une soule de nuances sociales et morales, étrangères à tout ordre. politique et civil, mais d'ailleurs, quelle qu'en soit la cause première, tellement inhérentes aux mœurs publiques et privées, aux idées universellement reçues, à ce génie particulier à chaque langue, et que l'on sait été in destructible, que pour avoir imaginé qu'il fût possible de les anéantir, il fallait toute l'ignorance et toute la supidité des dominateurs, qui en prescrivant le tutoiement universel, n'ont cry faire qu'une loi de police. C'est ici que la discussion devenant àla fois morale et littéraire, présente une quantité de rapports intéressans, dont les apôtres du tutoiement étaient, pour la plûpart, fort loin de se douter, et que quelques-uns, plus avancés, n'ont apperçus que comme un moif de plus de les détruire, si la chose eût ete possible.

Si la distinction du vous et du toi eût été vraiment un symbole d'inégalité politique et civile, les rois auraient tutoyé tout le monde; les cours de judicature, qui s'appellaient souveraines, auraient tutoyé tout le monde; ou sait assez le contraire. Toute réflexion faite. Il est à présumer que le vous à la place du toi a commencé, dans toutes les langues qui l'ont adopté, par être un mode d'urbanité, une marque de déférence sociale, de respect volontaire, qui de la cour aura

Leçons. Tome IV.

passe dans toutes les conditions; et ce genre de politesse a produit successivement une foule de nuances si se sibles et si diverses, que le langage en a été modifié, de manière à ne pouvoir s'en passer, sans devenir méconnaissable et sans heurter violemment toutes les idées sociales. Ainsi d'abord le vous étant une marque d'éducation, a dû être d'usage entre tous les hommes bien élevés, et qui se piquaient de bien parler. Le tutoiement habituel étant demeuré à ceux qui n'avaient reçu aucune instruction, aura pris un caractère de grossièreté; et dès-lors on l'aura proscrit généralement d'un sexe à l'autre, chez toutes les nations polies, lorsque l'esprit de chevalerie établit en loi le respect pour les femmes, auparavant traitées en esclaves. Le tutoiement aura été généralement interdit des enfans à leurs parens, des jeunes gens aux vieillards, des laïcs aux ministres de la religion, des domestiques à leurs maîtres, des soldats à leurs officiers, des élèves à leurs instituteurs, en un mot de tous les subordonnés à leurs supérieurs dans l'ordre social; alors le tutoiement aura marqué ou une supériorité quelconque, ou une familiarité intime, ou le mépris ou la colère : ces modes devenus essentiels au langage pendant une longue suite de siècles, s'y sont incorporés de manière à ne pouvoir plus en être arrachés: ils ont passé dans les écrits, sur-tout dans le dialogue dramatique, et dès-lors le goût, qui n'est que le sentiment des convenances, a su varier cet emploi du vous et du toi, et le marquer par des effets si heureux, qu'il est devenu un des moyens les plus riches de l'art d'écrire, et particulièrement de l'art du

théâtre, en même tems qu'il exprimait dans la société une soule innombrable d'affections morales. Il en résulte qu'aujourd'hui cette différence du vous et du toi est réellement une source inépaisable de richesses qu'on peutappelleridiotiques, nationales, c'est-à-dire; qui appartiennent en propre à la langue française, et faites pour balancer, par un moyen qui est à elle, les avantages des langues anciennes. Si je me livrais à la facilité des détails qu'offre le développement de cette théorie, et qui sont familiers aux gens un peu inse truits, ceux même qui ne le sont pas sentiraient par combien de rapports la morale et le goût, les mœurs et les lettres, les écrits et la conversation se lient à cette distinction du vous et du toi, qui n'a pu être regardée comme indifférente et frivole, que par ceux qui ne savent pas que toutes les vérités se tiennent pour le bien, comme toutes les erreurs se tiennent pour le mal.

Mais qui peut donc ignorer que le langage étant le signe convenu de nos idées et de nos sentiments, il est impossible d'altérer l'un sans altérer l'autre, et qu'en dénaturant tous les deux, on attente à l'ordre moral et social? S'il est dans le génie de notre langue d'attacher des idées de respect, d'égards, de déférence, au pluriel vour, en parlant à une seule personne, y a-t-il un pouvoir sur la terre qui ait le droit ou les moyens d'anéantir la valeur de ces signes nécessaires, à moins d'anéantir en même terns les choses qu'ils représentent? Et l'une et l'autre tentatives ne sont-elles pas heureusement impossibles? L'empereur Adrient disait qu'il pouvait donner le droit de cité à un homme?

mais non pas à un mot; mais ce despote romain avait du moins un peu plus d'esprit que les despotes jacobins, et c'est eux que j'entends qui me crient se Toutes ces nuances du langage sont une aristo cratie, et détruisent l'égalité ss!

Ali! nos défunts maîtres, qui ne ressusciterez pas, cela était bon à dire, quand toute la logique du jour se réduisait à co seul argument : « Si tu oses » lier ensemble deux idées conséquentes et employer » les mots dans leur sens, tu es mort ». J'ai déjà dit comment il eût fallu répondre à cette méthode d'argumentation, Aujourd'hui qu'on s'est appeieu qu'elle avait quelques inconvéniens, il n'en reste plus qu'un pour ceux qui entreprennent de raisonner, c'est le dégoût qu'éprouve tout homme tensé à prouver ce qu'il n'est pas permis d'ignorer : ail faut pourtant le surmonter ce dégoût; et quand la démence a été assez long-tems puissante pour devenir contagieuse, il ne saut pas dédaigner de la confondre.

On aurait assêsé, d'un seul mor le torrent de l'extravagance et le débordement de sous les crimes, si l'on cût établi en loi, dans toute assemblée délibérante, de ne jamais prononcer le mot d'égalité tout seul, et de dire toujours l'égalité des droits, sous peine d'être rappellé à l'ordre et censuré. C'est le dernier excès de la bêtise ou de l'impudence, de prétendre qu'il puisse jamais exister une autre espèce d'égalité que celle des droits, à c'est celle là que nous avons consacrée comme base de tout gouvernement légal; toute autre est le rêve de la folie ou le mot d'ordre des brigands. Je reviendrai ailleurs sur ce texte si

sunesto, et je développerai l'épouvantable système qu'on avait bâti dessus : aujourd'hui pour avoir une idée de l'abus qu'on peut faire de ce mot sacré d'égalité. quand on l'évend au-delà des droits naturels et civils ; il sussit de se rappeller que c'est au nom de l'égalité qu'on a fait tout ce que vous avez vu, tout ce que le monde n'avait vu jamais, et qu'heureusement on ne peut pas voir deux sois. On n'oubliera plus, (il faut l'espérer) que si l'égalité des droits naturels et civils est fondée sur la nature et la raison, l'inégalité morale et sociale, celle qui dérive des facultés personnelles, comme les talens, l'industrie; les vertus; des différences de sexe et d'âge, et des liens du sang, comme l'autorité paternelle, maternelle, conjugale; de la puissance légale, comme toutes les places dans lesquelles un seul ou plusieurs sont charges de représenter le pouvoir de tous; qu'é cette inégalité est fondée aussi sur la nature et la raison encore plus impérieusement, et la preuve est dans les faits : car il n'y a que trop de gouvernemens où les droits naturels et civils, la sureté, la liberté, la propriété sont plus out moins restreints, par le vice des institutions politiques; mais il n'y en a pas un seul où l'ordre moral et social ne soit sondé sur le respect des ensans pour seurs parens, des élèves pour . leurs instituteurs, des domestiques pour leurs maîtres, des soldats pour leurs commandans, des particuliers pour les magistrats, et de tous les citoyens pour l'autorité publique, quelle qu'elle soit. Sans cette subordination morale et sociale, ébauchée même dans l'état sauvage, et perfectionnée chez les peuples civilisés,

le genre-humain ne subsisterait pas; et que devien. drait elle si l'enfant se croyait l'égal de son père, l'élève de l'instituteur, le soldat de son commandant etc.? Ils le croiront (et c'est bien ce qu'on voulait) si vous leur ôtez les signes de déférence et de respect, qui sont l'expression habituelle et convenue de cette indispensable subordination. Aurez vous recours alors, pour les y ramener, à des abstractions de morale et de logique, que la plûpart n'entendront pas, ou ne voudiont plus entendie? Quelle sottise! quelle ignorance! Et depuis quand l'homme est-il une intelligence pour se conduire uniquement par des idées abstraites? depuis quand peut-il séparer ses idées de son langage, et ses devoirs de ses habitudes. Insensés! si du moins vous l'êtes de bonne-foi; allez interroger les habitans des villes et des campagnes, demandez-leur si le fils à qui l'on a persuadé qu'il sallait tutoyer son père et sa mère, a conservé beaucoup de respect pour eux; si le jeune homme en a gardé beaucoup pour les chèveux blancs du vieillard, pour l'innocence et la modestie de la jeune fille, depuis que vous l'avez accoutume à pailer à l'un et signes qui rappellent la différen âge et de sexe?.... Je m'arrête; ce n'est pas ici le moment de souiller plus avant dans ces sources impures de l'ignominieuse dépravation où doit tomber l'espèce humaine, quand on lui ôte à-la sois toutes les lumières qui peuvent l'éclairer et tous les freins qui peuvent la retenir. Je ne peux pas dire toutes les vérités en un jour, mais je les dirai toutes (on peut y compter) à mesure que j'aurai le tems et les moyens de les élever à ceue

hauteut, d'où l'on peut les faire tomber comme une masse irrésistible sur la tête de nos ennemis qui sont ceux de l'humanité.

Et qu'ont-ils voulu, en effet, en introduisant le tutoiement? Aura-t on la simplicité de croire que c'était en eux un bel amour de la fraternité évangélique, telle quelle existe dans la secte des illuminés, qu'on appelle Quakers, dont je parlerai toutà l'heure, puisqu'on nous les a cités en exemple et en autorité? Mais on sait trop que, si les Quakers sont les plus doux et les plus humains de tous les mortels, parmi nous les fondateurs du tutoiement ont été ce que la nature a produit de plus féroce; et que s'il peut y avoir pour eux quelque fraternité, ce ne peut être qu'avec les tigres et les hyènes, à qui même je demande pardon de la comparaison, puisque les hyènes et les tigres ne déch: rent que pour dévorer. Que voulzient-ils donc zu fond, quand ils ont fait du tutoiement, non pas tout à-fait une loi positive ( et je ne sais pas pourquoi ), mais une invitation, sous peine d'être suspect, c'est-à dire, sous peine de la vie? En pouvez-vous douter? C'était une partie de ce plan d'avilissement et de destruction, qu'ils avaient imaginé contre la société humaine, et dont ils ont poussé l'exécution aussi loin qu'ils ont pu; de ce plan qui paraît encore inconcevable, et qui pourtant n'est pas même encore tout-à-fait abandonné; de ce plan, dont aucun des oppresseurs du monde n'avait jamais eu l'idée, et dans lequel les nôtres ont eu tout l'honneur de l'invention. J'ai déjà indiqué à l'ouverture du lycée, ce systême

monstrueux; et on le verra bientôt approfondi dans tonte son étendue, et détaillé dans toutes ses parties, Qui, l'instinct du crime les avait avertis ( et cet instinct, sans être chez eux fort éclairé, pouvait bien aller jusques-là) que la grossièreté des mœurs et du langage était un des élémens de la férocité, et la férocité était ce dont ils avaient le plus de besoin. S'il était possible que quelqu'un pût en douter encore, qu'il suive leur marche; qu'il voie avec quelle infatigable persévérance ils affectaient de remplir leurs seuilles, leurs affiches, leurs discours, leurs délibérations, leurs lettres même aux autorités constituées, de tout ce que la plus basse crapule. et la plus brutale ivresse peuvent vomir de plus dégoûtantes ordures. Du matin au soir, d'un bout de la ville à l'autre, toutes les rues, toutes les assemblées, tous les lieux publics en retentissaient, tous les murs en étaient salis..... O honte! les bulletins mêmes de la Convention en surent souilles! des voix mugissantes se succédaient pour les répéter, sans interruption, avec un accent infernal, et ne manquaient jamais d'y joindre les imprécations de la rage, et les cris de mort et de massacre. Pourquoi? c'est que les chess, et les meneurs voulaient faire de cette petite partie du peuple, qui était à leurs ordres, autant d'égorgeurs et de bourreaux; et sentant bien qu'il y a un rapport nécessaire entre le langage et les actions, voulaient l'accoutumer à ne proférer que des paroles horribles, afin qu'elle fût mujours prête à commettre des actions atroces. Ils savaient que quand pn ne garde plus àucune retenue, aucune décence,

n'en plus garder dans les actions; et que voulaient-ils autre chose? Ils savaient que sans les bienséances morales de toute espèce, celles du sexe, celles de l'âge, celles de la pudeur publique, il n'y a plus de mœurs; et que sans mœurs, il n'y a ni liberté, ni gouvernement; et n'était-ce pas les mœurs, la liberté, le gouvernement qu'ils avaient juré d'anéantir?

Ils avaient encore un autre motif : aucun d'eux n'ignorait le mépris et l'horreur qu'avait pour eux quiconque avait puisé dans une éducation honnête, quelques principes et quelques lumières'; et cet avantage, qui se manifeste plus ou moins dans le langage, attire de lui même quelque considération, par - tout obil y a quelqu'ordre social; et cette seule pensée les révoltait. Aussi leurs agens, dans les sections, signalaient bien vîte quiconque s'exprimait avec quelqu'honnièteté, et sur - le - champ il était proscrit sous quelqu'une de ces dénominations grotesques et meurtrières, qui ne sont que trop connues, et contre lesquelles il n'y avait pas plus de réponse, qu'il n'y en a contre le glaive de l'assassin. Ainsi le digne jargon qu'ils avaient inventé, leur servait doublement, à caractériser les brigands qu'ils salariaient, et à désigner les victimes qu'ils cherchaient. Voilà leur plan, le voilà; et représentez-vous leur joie, quand ils l'ont vu rempli! Elle ne peut se comparer qu'à la rage qui est encore dans leurame, dans leurs yeux et sur leurs lèvres, depuis qu'ils p'ont plus le pouvoir dans leurs mains. Représentez vous l'affreux triomphe de ces êtres vils que des circonstances inouies avaient tirés de leur

sange, quand ils purent se vanter entr'eux, que dis-je? se vanter devant le monde entier, d'avoir conduit jusques-là la nation française; quand ils purent se dire, qu'au même moment où cette grande nation, déjà distinguée par la politesse d'Athènes et l'urbanité romaine, allait encore se rapprocher de ces peuples fameux, par une constitution légale et libre, ils l'avaient réduite à ne plus faire entendre, d'un bout de la France à l'autre, que la langue des Marat, des Hébert et des Chaumette!

Ne concevez-vous pas maintenant que dans plan semblable, ils ne pouvaient pas se passer du tutoiement, qui commence par faire tomber la barrière de décence et de respect, qui sépare un sexe de l'autre, et qu'il est si important de maintenir? Qu'on ne s'y trompe pas : les formes ont ici une valeur qui n'est bien connue que de ceux qui ont étudié la théorie des mœurs. Pourquoi l'ordre social exige-t-il que les femmes, en général, soient respectées des hommes, quoique chacune, en particulier, doive, dans l'ordre naturel et légal, être soumise à un époux? C'est que si la faiblesse n'est pas habituellement respectée par la force, elle sera bientôt outragée; c'est que le sexe le plus faible ayant besoin de protection, doit inspirer l'intérêt, et l'inspire sur-tout par la douceur, la réserve, la modestie qui lui sont propres; et cette douceur, cette réserve, cette modestie, ces armes innocentes que la nature et la société lui ont données pour sa défense, que deviennent-elles, si une semme est obligée de parler aux hommes, quels qu'ils soient, comme jusqu'ici les hommes euxmêmes ne se parlaient entr'eux que dans l'intime samiliarité? Mais aussi entrait-il dans le systême des monstres, de faire disparaître tout ce qui tient à la différence des sexes. Après avoir transformé en furies, celles qui en étaient bien dignes, puisqu'elles étaient à leurs gages, il fallait bien avilir toutes les autres, dont on ne pouvait faire que des victimes. Il y a plus : dans le plan formé pour les envelopper dans une proscription politique (ce qui n'avait jamais eu d'exemple), il fallait bien déraciner du cœur humain, autant du moins qu'il étoit possible, ce sentiment universel qui porte le sexe le plus fort à la pitié pour le plus faible, et qui se fortifie encore par l'attrait du desir et de la beauté; et l'habitude de les insulter, sans aucun ménagement, était un acheminement à les égorger sans pitié. En accoutumant les inquisiteurs des comités, c'est-à-dire, les pourvoyeurs des bourreaux, et ces légions dévorantes de geoliers. de guichetiers, de satellites, c'est-à-dire, les bourreaux en sous-ordre, à tutoyer et apostropher une femme, du même ton et dans le même style dont ils parlaient à leurs camarades de taverne; on les disposait plus facilement à la dépouiller, à la garotter, à la noyer; à la fusiller, à la massacrer sans aucune compassion. Ceux qui n'appercevraient pas ici une connexion naturelle et nécessaire, n'ont jamais résléchi sur l'homme. Je pourrais appuyer ces vérités par des faits, qui les porteraient jusqu'à l'évidence; mais je ne veux pas trop empiétersur l'histoire et sur moi même; et je me hâte d'arriver à la fin de cette discussion, qui offre heureusement des idées moins noires et

moins lugubres, que pourtant je ne serai qu'esquisser comme toutes les autres, ne voulant ici qu'effleures des sujets qui seront traités ailleurs.

En effet, il ne me reste plus à parler que des nuances si variées et si multipliées, que la différence du vous et du toi répand dans le commerce de la vie et dans les écrits qui en sont l'image. Si on voulait les détailler toutes, on ne finirait jamais; il suffit d'en marquer que ques-unes, dont tout le monde est à portée de sentir le prix. On a déjà réclamé celles qui appartiennent à l'amour, et je n'en parlerai pas: je m'en rapporte à l'expérience et aux souvenirs. Mais dans l'éducation même, un enfant, pour qui le tutoiement dans la bouche de sa mère est l'accent de la tendresse, pleure dès qu'elle lui dit vous, et s'apperçoit qu'il l'a fâchée: et si elle l'a accoutumé à la tutoyer elle-même, parce qu'à cet âge cette familiarité n'est que de l'innocence et de l'amour; s'il est habitué à croire qu'on ne tutoie que ce qu'on aime, et si on vient lui dire ensuite qu'il doit tutoyer tout le monde comme sa mère, que se passera-t-il dans sa tête? et comment en ôterez vous toutes les idées qu'on y avait attachées au tutoiement, et qui étaient d'un usage si continuel? Encore une sois, quelle est donc la puissance qui effacera de toutes les têtes les impressions innombrables liées au vous et au tu? Qui pourra me faire une loi de parler au premier venu, comme à mon ami, et à toutes les femmes en public, comme je parle à une seule en particulier? Est-il en moi de parler autrement que je ne sens? Pour faire disparaître toutes les traces imprimées dans

'tous les cerveaux, il faut donc les arracher aussi de tous les livres, de toutes les pièces de théâtre; carl'impression qu'elles produisent à tout moment, est fondée sur la différence du vous au tu; et comment détruire dans la conversation, ce qu'on sent tous les jours au théâtre? Comment se faire deux esprits, l'un pour la société, l'autre pour le spectacle?.... Il reste, il est vrai, deux moyens qui n'avaient pas échappé aux professeurs du tutoiement : l'un de faire, dans tous.nos chefs.d'œuvre dramatiques, d'heureux changemens, tels qu'en avait essayés le bon goût du sans-culotisme; l'autre, de bannir du théâtre et de brûler toutes les pièces où l'on dit vous et tu, comme toutes les tragédies où il y a des rois, et toutes les comédies où il y a des marquis, etc. Mais par malheur il est un peustard; et puisque cela ne s'est pas fait dans le bon tems : il n'est plus permis à personne d'y penser, si ce n'est à ceux qui ne désespèrent de rien.

On a cité un dialogue de Voitaire, où il introduit un Quaker qui justifie son tutoiement; et il ne s'en suit rien, si ce n'est que Voltaire, qui entendait le dialogue, a fait parler un Quaker comme il devait parler. Mais qui jamais se persuadera que Voltaire, ce grand maître d'urbanité, ait prétendu accréditer une grossièreté absurde? Il se moque, et avec raison, du très-humble serviteur, et du j'ai l'honneur d'être; et la plûpart des gens instruits supprimaient depuis longtems ces deux formules dana leurs lettres, où ne s'en servaient qu'avec ceux qui n'étaient pas de force à s'en passer. Il remarque aussi qu'Horace écrivait à Mécène: te, dulcis amice, revisum: j'irai vous voir,

tionnelles, suffisent pour construire les expr ssions qui ne renserment que des racines quarrées. Par exemple, une fraction dont le numérateur est de la dimension n, et dont le dénominateur est de la dimension n - q, exprimant une surface; si l'org veut déterminer le côté du quarre qui lui est égal, on peut goncevoir le numérateur de la fraction divisé par f<sup>n-1</sup>, f étant une ligne prise à volonté. Chaque terme de ce numérateur devient de la première dimension, et l'on détermine la ligne qu'il représente, par les proportionnelles, en observant que f, a, b exprimant trois lignes, F est une quattième proportionnelle à ces lignes. On aura donc ainsi une ligne h'égale à la somme de tous les termes du numérateur divisés par f. on aura; parcillement une, ligno dyégale à la somme de tous les termes du dépominateur divisés par  $f^{n} = 3$ ; la fraction proposée sera réduits à celle-ci,  $\frac{h f^{2}}{1}$  ou à p f, p étant une quatrième proportionuelle aux lignes l, h, f. La moyenne propos tionnelle entre p et f, sera le côté du quasré-égal À, la fraction proposée.

On peut, en suivant ce procédé, déterminament lignes, en surfaces et en solides, les expressions d'une, de deux ou de trois dimensions, qui renferment des radicaux quarrés, et même des radicaux dont l'exposant est une puissance de deux. Ainsi la racine de toute équation du second dégrés; peut être construite, au moyen du cercle et de la ligne-droite.

c'est à-dire

t'est-à-dire avec la règle et le compas; mais le cercle et la ligne droite, ou deux cercles, ne pouvant se couper qu'en deux points, on ne peut pas, par leur moyen, construire les racines d'une équation du troisième degré, ni des racines cubiques; en sorte que la duplication du cobe et la trisection de l'angle, problêmes fameux dans l'antiquité, sont impossibles avec la règle seule et le compas.

Le choix des inconnues n'est point indifférent dans les problêmes géométriques, et c'est de là que dépend principalement la simplicité de leurs solutions. La règle que nous avons donnée pour ce choix, dans les problèmes algébriques, peut encore servir ici. Lorsque deux ou plusieurs inconnues sont déterminées par une même équation, il ne faut pas choisir l'une delles pour inconnue principale; on doit prendre pour cette inconnue, une ligne qui ait un même rapport avec elles, telle que leur somme, ou leur difference, ou une moyenne proportionnelle. L'équation que l'on obtient alors, est moins composée que celle qui détermine les inconnues du problême; celle en est une réduite, plus facile à résoudre, et qui donne aisément les valeurs des inconnues. Supposons, par exemple, que la hauteur d'un triangle, sa base, et la somme de ses deux côtés étant connues, on propose de déterminer chacun de ses côtes; il est clair que, dépendans de la même manière des quantités connues, ils doivent ê: re donnés par la même équation; ainsi, au lieu de considérer l'un d'eux, comme l'inconnue principale, il vaut mieux prendre pour cette inconnue, leur différence.

Parmi les diverses constructions que l'on peut donner d'un même problème, il en est qui sont recommandables par leur simplicité et leur élégance, et dont la recherche exige quelquesois beaucoup d'adresse. Il est utile dans l'enseignement, d'exercer sur cet objet les élèves.

Vous trouverez un grand nombre de problêmes géométriques, résolus par l'algèbre, dans l'arithmétique universelle de Newton, ouvrage digne de son illustre auteur, soit par les découvertes qu'il contient, soit par les artifices au moyen desquels les solutions des problêmes sont ramenées aux équations les plus simples. Il importe d'autant plus de connaître et de perfectionner ces artifices, qu'ils peuvent seuls assurer aux solutions algébriques, la supériorité sur les solutions purement géométriques qui, d'ailleurs, ont l'avantage de ne faire jamais perdre de vue l'objet principal, et d'éclairer la route entière qui conduit des premiers axiômes à leurs dernières conséquences. Mais je pense que l'algèbre peut toujours fournir les meilleures méthodes; il ne s'agit pour cela, que de l'appliquer d'une manière convenable, en faisant un choix avantageux des inconnues, et en donnant aux résultats, la forme la plus facile à construire, ou à réduire en calcul numérique. Pour employer commodément, dans cette réduction, les tables de logarythmes, il convient de décomposer les résultats en facteurs. La recherche de la solution la plus simple sous ce rapport, est un nouveau problême, qui souvent présente d'assez grandes difficultés, alors même que le problème principal n'en offre aucune. C'est à les

résoudre, que l'on doit s'attacher, si l'on veux rendre utile l'application de l'algèbre à la géométrie : dans ce genre, lorsqu'il s'agit de méthodes usuelles, un abrégé de calcul est une vraie découverte; ce qui n'a pas toujours été senti par ceux qui ont essayé de substituer l'analyse aux méthodes trigonométriques; et c'est pour cela que, dans un grand nombre de cas, ces dernières méthodes sont encore préférées.

Vous concevez que, pour appliquer d'une manière générale l'algèbre à la géométrie, il était nécessaire que les quantités, soit connues, soit inconnues, fussent représentées par des caractères généraux. On n'a d'abord employé les lettres que pour exprimer les inconnues; les connues étaient représentées par des nombres. Viete est le premier qui ait eu l'heureuse idée d'exprimer les unes et les autres, par des lettres. L'application que ce grand analyste fit de l'algèbre ainsi généralisée, à la géométrie, est devenue, par l'extension que Descartes lui a donnée, l'une des plus importantes découvertes que l'on ait saites dans les sciences. Il semble aujourd'hui qu'il était facile d'y parvenir. Déjà vous avez eu occasion d'observer que presque toujours les idées les plus fécondes sont en même-tems si simples, que l'on est tenté de les regarder comme d'heureux hazards; mais ces hazards qui ne sont jamais arrivés qu'aux hommes de génie, ont toujours été préparés par des recherches antérieures. Nous ne pouvons nous élever aux vérités générales que par la comparaison des résultats particuliers qu'il faut considérer long-tems, et varier d'un grand

nombre de manières, pour saisir ce qu'ils ont de commun entr'eux, et pour en faire éclore ces grandes théories qui changent la face des sciences, et sont époque dans leur histoire.

Une des applications les plus intéressantes de l'algèbre à la géométrie, est celle qui a pour objet la division des angles et de la circonsérence, en parties égales. L'analyse en ayant tiré de grands avantages, soit pour la décomposition des sonctions en facteurs, soit pour le développement des sonctions en séries, soit pour la résolution des équations: je vais vous l'exposer en peu de mots.

x et y étant deux angles quelconques, il est aisé de voir par le théorême fondamental de la trigonométrie, que le produit de cos.  $x + \sqrt{-1}$ . sin. x, par cos,  $y + \sqrt{-1}$ . sin. y, est égal à cos.  $(x + y) + \sqrt{-1}$ . sin. (x + y). De-là, il résulte, en faisant y successivement égal à x, 2x, 3x, etc. que l'on a généralement

 $(\cos x + \sqrt{-1}, \sin x)^n = \cos n x + \sqrt{-1}.$ sin. n x.

Cette formule, l'une des plus utiles de l'analyse, a comme celle du binome, l'avantage de s'étendre aux valeurs de n, entières et fractionnaires, positives et négatives, irrationnelles et même imaginaires.

Il est facile au moyen de cette formule, de développer une fonction quelconque de sinus et de cosinus de l'angle x, en sinus et cosinus de ses multiples; pour cela, il suffit de substituer dans cette fonction,  $\frac{1}{2}$   $(\cos x - 1/\sin x) + \frac{1}{2}(\cos x - 1/\sin x)$ au lieud, our x, et

$$\frac{1}{\sqrt{-1}}(\cos x + \sqrt{-1}.\sin x)$$

$$\frac{1}{2\sqrt{-1}} \left(\cos x - \sqrt{-1}, \sin x\right)$$

au lieu de sin. x; et de développer ensuite la fonction, par rapport aux puissances et aux produits de cos. x $+\sqrt{-1}$ . sin. x, et de cos.  $x-\sqrt{-1}$ . sin. x. Ces puissances et ces produits se réduisent en sinus et cosinus de multiples par x, en observant que le produit de (cos.  $x+\sqrt{-1}$ . sin. x) i, par (cos.  $x+\sqrt{-1}$ . sin. x) i, est égal à

cos. 
$$(i'-i)x + \sqrt{-1}$$
. sin.  $(i'-i).x$ 

on aura ainsi les expressions connues des puissances des sinus, cosinus, tangentes, etc., d'un angle quel-conque. Vous trouverez tous les développemens que l'on peut desirer sur cet objet, dans l'introduction à l'analyse des infiniment petits, par Euler, ouvrage excellent, dont je vous recommande la lecture, comme iudispensable à tous ceux qui veulent faire des progrès dans l'analyse.

La formule précédente donne un moyen simple de décomposer en facteurs, le binome  $x^n + a^n$ . Pour cela, supposons x = ay, et considérons l'équation y = 1 = 0. Si l'on y suppose

$$y = \cos x + \sqrt{-1} \cdot \sin x$$
;

on aura

(230)  

$$\cos n x + \sqrt{-1} \cdot \sin n x = -1$$
;  
ce qui donne,  $\cos n x = +1$ .

Si le signe + a lieu, on a nx = 2 i c, i étant zéro, ou un nombre entier, et c étant la demi-circonférence dont le rayon est l'unité; on a donc alors

$$y = \cos_{\frac{2ic}{n}} + \sqrt{-1} \cdot \sin_{\frac{2ic}{n}}$$

les facteurs de  $y^n-1$ , sont donc les diverses quantités que l'on obtient, en faisant 2 i égal à 0, 2, 4, etc. jusqu'à n, ou n-1, suivant que n est pair ou impair, dans la fonction,

$$y - \cos \frac{2ic}{n} + \sqrt{-1} \cdot \sin \frac{2ic}{n}$$

les valeurs ultérieures de 2i reproduisant les mêmes / facteurs. Ainsi la fonction

$$x-a.\cos \frac{2ic+a.\sqrt{-1.\sin 2ic}}{n}$$

représente les facteurs de an-an.

Si l'on a cos. nx = -1, on aura  $nx = (2i + 1) \cdot c$ , et dans ce cas, les facteurs de  $xn + a^n$ , seront compris dans la forme

$$x - a \cdot \cos \cdot (2i + 1) c + a \cdot \sqrt{-1 \cdot \sin \cdot (2i + 1)} c$$

2 i étant successivement égal à 0, 2, 4, etc. jusqu'à n — 2, ou n — 1, suivant que n est pair ou impair.

De-là il est facile de conclure que  $x^n - a^n$ , est égal à la racine quarrée du produit des n facteurs que l'on obtient, en donnant à i toutes les valeurs depuis i = 0 jusqu'à i = n - 1, dans le trinome

$$x^2 - 2 a x. \cos \frac{2 i c + a^2}{\pi}$$

et que  $x^n + a^n$ , est égal à la racine quarrée du produit des n facteurs que l'on obtient, en donnant à i, toutes les valeurs depuis i = o, jusqu'à i = n - 1, dans le trinome.

$$x^2 - 2 a x \cdot \cos \cdot (2 i + 1) \cdot c + a^2$$

Ce résultat est la traduction analytique de ce théotême de Côtes. Si, dans un cercle, on mène un diamètre quelconque; qu'à partir d'une des extrêmités de ce diamètre, comme origine, on divise la circonférence, dans le nombre 2 n de parties égales, et que l'on désigne par les nombres 0, 1, 2, 3, etc., ces divisions, o répondant à l'origine; si d'un point fixe quelconque pris sur le diamètre ou sur son prolongement, et du même côté du centre que l'origine des arcs, on mêne des droites aux divisions o, I, 2, etc.; le produit de toutes les droites menées du point fixe aux nombres impairs, est égal à la somme des puissances n, du rayon, et de la distance du point fixe, au centre; le produit de toutes les droites menées du point fixe aux nombres pairs 0, 2, etc., est égal à la différence des mêmes puissances. Si le point fixe est supposé de l'autre côté du centre, il suffit alors de considérer sa distance au centre, comme étant négative.

Ce théorême, l'un des plus beaux que l'on ait trouvés en géométrie, mérita à son auteur, qu'une mort prématurée enleva aux sciences, ce bel éloge de Newton: Si Côtes eût vécu, nous saurions quelque chose.

Ce grand géomètre ayant laissé sans démonstration, son théorême, les géomètres s'appliquèrent à la rétablir, et leurs recherches ont produit l'analyse que nous venons d'exposer.

Il en résulte, que la division de la circonférence en parties égales, et la résolution de l'équation  $x^n - 1 = 0$ , dépendent réciproquement l'une de l'autre : or, on peut résoudre cette équation, sans admettre de radicaux cubes, lorsque n est successivement égal à 3,4,5, et à ces nombres multipliés respectivement par des puissances de 2; on peut donc, par la règle seule et le compas, inscrire et circonscrire au cercle, des polygones réguliers de ce nombre de côtés.

En général, m et n étant premiers entre eux, et exprimant le nombre des côtés de deux polygones réguliers, inscrits ou circonscrits au cercle; on pourra facilement inscrire ou circonscrire un polygone régulier d'un nombre m n de côtés. Pour cela, on portera l'arc relatif à un côté du polygone qui a le plus de côtés, sur l'arc relatif à un côté de l'autre polygone, autant de fois qu'il y est contenu exactement, on portera le reste sur le second arc, autant de fois qu'il y est contenu; on portera le second reste sur le premier reste, et ainsi de suite; jusqu'à ce que l'on ne trouve point de reste. Le dernier reste sera la commune mesure est égale à  $\frac{2 c}{mn}$ ; on pourra donc inscrire ou circonscrire au cercle, un poligone de m n côtés,

Delà, et de la relation qui existe entre la division de la circonférence, et la résolution des équations à deux termes, il suit que les racines des deux équations  $x^m - 1 = 0$ , et  $x^n - 1 = 0$ , donnent les racines

de l'équation  $x^{mn} - 1 = 0$ . En effet, la résolution de la première de ces équations, donne la valeur de cos.  $\frac{2c}{n} + \sqrt{-1 \cdot \sin \frac{2c}{n}}$ ; et par conséquent, celle de cos.  $\frac{2rc}{m} + \sqrt{-1} \cdot \sin \frac{2rc}{n}$ ; et par conséquent un nombre entier quelconque, positif ou négatif, puisque cette seconde valeur est la puissance r de la première. Pareillement, la résolution de l'équation  $x^n - 1 = 0$ , donne la valeur de cos.  $\frac{2r'c}{n} + \sqrt{-1 \cdot \sin \frac{2r'c}{n}}$ ; r' étant un nombre entier; on aura donc la valeur du produit de ces deux dernières fonctions, produit qui

est égal à cos. 
$$\left\{\begin{array}{c} \frac{r \, n + r' \, m}{m \, n} \cdot 2 \, c \end{array}\right\} + \sqrt{-1}$$

sin.  $\left\{\frac{r \, n + r' \, m}{m \, n} \cdot 2 \, c\right\}$  or,  $m \, \text{et} \, n \, \text{étant premiers}$ entr'eux, on peut toujours déterminer  $r \, \text{et} \, r'$ , en sorte que l'on ait  $rn + r' \, m = 1$ ; on aura donc ainsi la valeur des cos.  $\frac{2 \, c}{m n} + \sqrt{-1} \cdot \sin \cdot \frac{2 \, c}{m n}$ 

'Cette quantité est une des racines de l'équation  $x^{mn} - 1 = 0$ ; et toutes les autres racines différentes de l'unité, en résultent, en l'élevant successivement à ses diverses puissances.

La résolution de l'équation  $x^n - 1 = 0$ , donne toutes les racines  $n^{ièmes}$  de l'unité et l'on voit que les racines, autres que l'unité, sont les puissances de celle qui répond au plus petit arc. La remarque que l'unité peut avoir plusieurs racines du même ordre, quoiqu'une suite immédiate de la formation

des équations, ne paraît avoir été bien connue que dans ce siècle. Elle montre que l'égalité d'une même puissance de deux grandeurs, ne prouve point l'égalité de ces grandeurs; de même que la condition de satisfaire à une même équation, ne prouve point l'égalité des racines. Cette réflexion nous sera utile dans la théorie des logarythmes que nous ferons voir être en nombre infini pour une même quantité.

On peut, au moyen de ce qui précède, extraire une racine quelconque d'une quantité, soit réelle, soit imaginaire. Pour cela, considérons la quantité  $p + q \cdot \sqrt{-1}$ ; sa racine est égale à

$$\left\{ \frac{p}{\sqrt{p^2+q}} + \frac{q \cdot \sqrt{-1}}{\sqrt{p^2+q^2}} \right\}^{\frac{1}{n}} (p^2+q^2)$$

Soit A le plus petit des angles dont le sinus et le cosinus sont respectivement  $\sqrt{\frac{q}{p^2+q^2}}$  et  $\sqrt{\frac{p}{p^2+q^2}}$ ;

la sonction précédente sera:

$$(p^{2}+q^{2})^{\frac{1}{2n}}$$
  $\left\{ \cos \left( \frac{2ic+A}{n} \right) + \sqrt{-i} \cdot \sin \left( \frac{2ic+A}{n} \right) \right\};$ 

i étant un nombre entier positif qui peut s'étendre depuis i = 0 jusqu'à i = n - 1.

Ainsi, toutes les racines des fonctions de la forme  $p+q\cdot\sqrt{-1}$ , sont de la même forme, et l'on voit généralement que toute fonction algébrique d'une ou plusieurs imaginaires de la forme  $p+q\cdot\sqrt{-1}$ ,

est de la même forme, et peut se déterminer par la méthode précédente.

Si n est un nombre fractionnaire que nous représentons par  $\frac{h}{l}$ , l'angle  $\frac{2ic+A}{n}$  deviendra

il c + Al; il reproduira donc les mêmes sinus et h cosinus, lorsque i sera égal à h; ainsi la racine nieme n'a, dans ce cas, que h valeurs différentes; mais si n est irrationel, alors elle a une infinité de valeurs; car i et i' étant deux nombres quelconques,

la différence des deux angles  $\frac{2ic + A}{n}$  et  $\frac{2i'c + A}{n}$ ,

ne peut jamais devenir un multiple de la circonférence; les valeurs successives de i ne finissent donc point par reproduire les mêmes sinus et cosinus. Nous verrons dans la suite que, si n est imaginaire, et de la forme  $p+q\sqrt{-1}$ , les racines  $n^{i\hat{e}mes}$  sont encore de la même forme.

Le cosinus de l'angle nx, étant donné, comme on l'a vu précédemment, en puissances du cosinus de l'angle x; si l'on considère le premier de ces cosinus, comme une quantité connue, et le second, comme une inconnue, on aura, pour déterminer cette inconnue, en supposant  $a = \cos nx$ , et  $y = \cos x$ ; l'équation.

$$a = 2 y - n \cdot 2 \cdot y + \frac{n \cdot n - 3}{1 \cdot 2},$$

$$n-5 n-4 \frac{n \cdot n - 4 \cdot n - 5}{2} \cdot y - \frac{n-7}{6} \cdot y + \text{etc.}$$

Cette équation peut donc être résolue par la division d'un arc, en parties égales; et si l'on nomme A, le plus petit des arcs dont le cosinus est a, les diverses valeurs de y seront exprimées par cos.  $\left(\frac{2ic+A}{n}\right)$ , i pouvant s'étendre depuis i=o, jusqu'à i=n-1.

Il suit ce qui précède, que

$$\sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - 1}}{a^2 - 1}} = \cos \left(\frac{2ic + A}{n}\right) + \sqrt{\frac{1}{n}} \sin \left(\frac{2ic + A}{n}\right)$$

ce qui donne

$$y = \cos\left(\frac{2ic + A}{n}\right) = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - 1}}{a^2 - 1}} + \frac{1}{2}$$

$$V = \sqrt{a - \sqrt{a^2 - 1}}$$

Ainsi l'expression de y peut être mise sous une forme indépendante des cosinus, et, sous cette forme, elle embrasse le cas où a est plus grand que l'unité.

Lorsque a est moindre que l'unité, les racines de l'équation sont toutes réelles, et elles offrent la même singularité que le cas irréductible des équations du troisième degré, celle d'être la somme de deux imaginaires. En effet, nous versons bientôt que l'équation du troisième degré, est alors comprise dans la précédente.

Les expressions du sinus et de la tangente de l'angle nx, en puissances du sinus et de la tangente de l'angle x, fornissent parcillement des équations d'un

degré indéfini, qui peuvent être résolues par la division de l'angle en parties égales.

De là résulte un moyen facile de résoudre les équations du troisième et du quatrième, degré, en faisant usage des tables de sinus. Ce moyen est si commode, que malgré la facilité que présente la résolution des équations du second degré, il peut être employé avec avantage, relativement à ces dernières équations.

Considérons l'équation du second degré,

$$x^2 + p x + q = 0$$

q étant positif. Soit x = z.  $\sqrt{q}$ , on aura

$$z + \frac{1}{3} = -\frac{p}{\sqrt{g}}.$$

Si le signe + a lieu, et si  $\frac{-p}{2\sqrt{q}}$  est, abstraction faite

du signe, moindre que l'unité, on sera

$$z = \cos u + \sqrt{-1} \cdot \sin u$$

et l'on aura

$$\cos u = \frac{-p}{2\sqrt{q}}$$

Les tables des sinus feront connaître l'angle u, au moyen de cette équation, qui donnera facilement le logarythme de cos. u; et comme, à la même valeur de cos. u, répondent les deux angles u et — u, on aura pour x deux valeurs qui, dans ce cas, sont imaginaires.

Si  $\frac{-p}{2\sqrt{q}}$  est, abstraction faite du signe, plus grand que l'unité; on fera

$$z = tang. u;$$

et l'on aura

$$z + \frac{1}{\zeta} = \frac{2}{\sin 2 u}$$

d'où l'on tire

$$\sin \cdot 2 u = -\frac{2\sqrt{q}}{p}$$

Le tables des sinus donneront le plus petit des angles qui répondent à cette expression de sin 2 u, prise positivement. Cet angle, affecté du même signe que cette expression, sera la valeur de 2 u; mais au sinns de 2 u, répondent les deux arcs, 2 u et c — 2 u, c étant la demi-circonférence; on aura donc, pour les deux valeurs de x,

$$x = \sqrt{q}$$
. tang.  $u$ ;  $x = \sqrt{q}$ . tang.  $(\frac{c}{7} - u)$ . Si l'on a

$$2-\frac{\tau}{2}=\frac{-p}{\sqrt{q}},$$

on fera encore z = tang. u, ce qui donne:

$$\frac{1}{7} = \frac{2}{\text{tang. } 2 u};$$

et par conséquent

tang. 2 
$$u = \frac{-2\sqrt{q}}{b}$$

Les tables des sins feront connaître le plus petit bes angles qui répondent à cette expression de tang. 2u, prise positivement ; cet angle, affecté du même signe que cette expression, sera la valeur de 2u. Maîs a la tangente de 2u, répondent les deux arcs 2u, et c+2u, on aura donc

$$x = \sqrt{q}$$
. tang.  $u; x = \sqrt{q}$ . tang.  $(\frac{c}{2} + u)$ .

Considérons présentement l'équation du troisième degré:

$$x^3 - p x + q = 0;$$

p étant positif. Supposons x = r.  $(z + \frac{\tau}{4})$ ; nous aurons

$$x^3 + p x + q = r^3 \cdot (z^3 + \frac{1}{z^3}) + (3 r^3 - p r)$$

Cette équation en z est du sixième degré, mais résoluble à la manière de celles du second degré; ce qui donne un nouveau moyen de résoudre les équations du troisième degré.

Supposons d'abord que le signe supérieur ait lieu, et que h, abstraction faite du signe, soit moindre que l'unité. Alors  $\frac{1}{4}q^2 - \frac{1}{1/2}p^3$  est une quantité négative, et l'équation proposée tombe dans le cas irréductible. Si l'on fait  $z = \cos u + \sqrt{-1}$ , sin. u;

on aura 
$$x = \sqrt{\frac{1}{3}} (z + \frac{1}{z}) = 2. \sqrt{\frac{7}{3}}. \cos u;$$

on aura ensuite 
$$z^3 + \frac{1}{z^3} = 2 \cos 3 u$$

partant, cos. 3u = h. Soit A, le plus petit des angles, dont le cosinus est h, et que les tables feront connaître; on aura pour 3u, les trois valeurs, A, ac+A, ac+A; et par conséquent, les trois

valeurs de x, seront x = 2.  $\sqrt{\frac{p}{3}}$ . cos.  $\frac{1}{5}$  A ; x = 2.  $\sqrt{\frac{p}{3}}$ . cos.  $(\frac{2c+A}{3})$ ; x = 2.  $\sqrt{\frac{p}{3}}$ . cos.  $(\frac{4c+A}{3})$ .

Remarquez bien ici l'usage des quantités imaginaires pour déterminer les quantités réelles : la valeur
de z exprime le radical imaginaire, dont la racine
de l'équation du troisième degré est composée dans
le cas irréductible; mais, sous cette forme, on voit
clairement que les imaginaires disparaissent de l'expression de  $r(z + \frac{1}{z})$ , qui est égale à x. Ainsi, la
considération des quantités imaginaires qui embarassaient beaucoup les premiers analystes, est devenue par
leur comparaison avec l'expression cos.  $x + \sqrt{-\tau}$ ,
sin. x, facile et d'un grand usage dans l'analyse,
et vous aurez occasion d'en voir des applications

Si h, abstraction faite du signe, est plus grand que l'unité, on fera

$$z^3 = \tan \theta$$
.  $u$ ;

alors on auta  $z^3 + \frac{1}{z^3} = \frac{2}{\sin 2u}$ ;

nombreuses dans le calcul infinitésimal.

d'où l'on tire sin.  $u = \frac{1}{h}$ ; on aura donc u par les

tables dessinus. Si l'on fait ensuite  $\sqrt[3]{\tan u = \tan u}$ ,

on aura

on aura

$$x = \frac{2 \cdot \sqrt{\frac{p}{p}}}{\sin_{1} 2 u'}.$$

C'est la valeur réelle de x; ses deux valeurs imaginaires sont

$$x = \sqrt{\frac{p}{sin_1 \cdot 2 \cdot u'}} \left( \frac{-1 + \sqrt{-3 \cdot \cos \cdot 2 \cdot u'}}{\sin \cdot 2 \cdot u'} \right)$$

Il nous reste à considérer le cas où l'on a

$$x = \sqrt{\frac{p}{3}} \cdot (z - \frac{1}{z}).$$

On fera, dans ce cas,  $\frac{1}{23}$  = tang. u, et l'équation

$$2^3 - \frac{1}{2^3} = 2 h$$

donnésa

tang. 2 
$$u = \frac{1}{h}$$
;

on aura donc l'angle u, au moyen des tables. Soit tang.  $u' = \sqrt[3]{\tan g \cdot u}$ ; on aura

$$x = \frac{2 \cdot \sqrt{\frac{p}{p}}}{\text{tang. } 2 \cdot u'}$$

Les valeurs imaginaires de x, sont

$$x = -\sqrt{\frac{r}{2}}$$
. (cos. 2 u' +  $\sqrt{-3}$ .)

La résolution des équations du quatrième degrédépend d'une téduite du troisième degré; ses racines sont une fonction très-simple de celle de la réduite; on pourra donc les déterminer facilement par la méthode précédente.

Legons. Tome IV.

Vous voyez par ce qui précède, que l'application de l'algèbre à la géométrie, a pour objet de faire servir les méthodes de l'analyse à la détermination d'un ou de plusieurs points, d'après des conditions données. Mais, si le nombre des équations, qui résultent de ces conditions, est insuffisant pour la détermination de ces points, il en existe alors une infinité dont l'ensemble forme des surfaces ou des lignes.

La manière la plus simple de fixer la position d'un point dans l'espace, consiste à le rapporter à trois plans perpendiculaires entr'eux. Les distances du point à chacun de ces plans se nomment coordonnées, et les intersections mutuelles des plans sont les axes des coordonnées qui leur sont parallèles. x, y, z, exprimant ces coordonnées, z est la distance du point, au plan dans lequel sont les axes des x et des y; la rencontre de z avec ce plan, est la projection du point, et y est la distance de cette projection à l'axe des x. Enfin, x est la distance du point où la perpendiculaire y à l'axe des x rencontre cet axe, à l'intersection commune des trois axes, intersection qui est l'origine des coordonnées. Cette distance se nomme alors abscisse, et les deux autres lignes y et z, se nomment ordonnées. Si l'on considère comme positives, les coordonnées prises d'un certain côté de leur origine; elles seront négatives, prises du côté opposé.

Si lon n'a qu'une équation entre les trois coordonnées, la position du point est indéterminée, et le lieu de tous les points qui y satisfont, est une surface dont cette équation exprime la nature.

•

Si l'on a deux équations entre les coordonnées; la position du point est encore indéterminée; le lieu de tous les points qui satisfont à ces équations, est à-la-fois sur les deux surfaces qu'elles représentent; elle est donc sur la ligne formée par leur commune intersection; et cette ligne se nomme courbe à double courbure, quand elle n'est pas située dans un même plan.

Enfin, si l'on a trois équations entre les coordonnées, la position du point est déterminée; et c'est sous ce point de vue, que nous venons d'envisager l'application de l'algèbre à la géométrie.

Le premier objet de l'analyse appliquée à la théorie des courbes et des surfaces, est de former leurs équations, d'après les conditions qui les déterminent. Par exemple, la circonférence étant une ligne dont tous les points sont également éloignés du centre, il est facile d'en conclure que a étant son rayon, y une perpendiculaire abaissée d'un de ses points sur un diamètre, et x la distance de cette perpendiculaire, au centre; la condition dont il s'agit, donne pour l'équation du cercle

$$x^2 + y^2 = a^2$$

Mais, souvent ce problème présente de grandes difficultés dont la solution a fait naître des théories importantes. Ainsi, la considération des lignes et des surfaces, d'après la condition qu'elles embrassent, sous la même étendue, le plus petit espace, a produit le calcul des variations; et les premiers élémens du calculdes différences partielles, sont dûs à la recherche

des courbes qui coupent un système donné d'autres courbes, à angles droits.

Quand les équations sont formées, on peut lire dans leur développement, toutes les affections des surfaces et des lignes qu'elles expriment. On peut déterminer le cours de ces surfaces et de ces lignes dans l'espace, leurs branches infinies, leurs inflexions, leurs rebroussemens, leurs contours, leurs nœuds et leur courbure, leur grandeur et celle des espaces qu'elles enferment, la position des plans et des lignes qui les touchent, leurs plus grandes et leurs plus petites ordonnées. Ce rapprochement de la géométrie et de l'algèbre répand un nouveau jour sur ces deux sciences; les opérations intellectuelles de l'analyse, rendues sensibles par les images de la géométrie, sont plus faciles à saisir, plus intéressantes à suivre. Cette correspondance fait l'un des plus grands charmes attachés aux spéculations mathématiques; et quand l'observation réalise ces images, et transforme les résultats mathématiques en lois de la nature; quand ces lois, en embrassant l'univers, dévoilent à nos yeux, ses états passés et à venir; alors la vue de ce sublime speciacle nous fait éprouver le plus noble des plaisirs réservés à la nature humaine.

Considérons d'abord les lignes courbes. Elles sont algébriques ou transcendantes, suivant la nature de l'équation qui les exprime; mais dans tous ces cas, on peut les considérer comme l'intersection de deux surfaces représentées, chacune par une équation entre les trois coordonnées x, y et z. Si l'on élimine de ces équations une des coordonnées, z, par exemple,

on aura une équation entre x et y, qui sera celle de la projection de la courbe sur le plan des x et des y. En éliminant y, au lieu de z, on aura une équation entre x et z, qui sera celle de la projection de la courbe sur le plan des x et des z; enfin, si l'on élimine x, on aura une équation entre y et z, qui sera celle de la projection de la courbe sur le plan des y et des z. Mais il est visible que deux de ces projections étant données, la troisième en est une suite nécessaire.

Quoique la considération des axes des coordonnées, perpendiculaires entr'eux, soit la plus simple, cependant, il est quelquesois utile de supposer que ces axes sont entr'eux des angles quelconques; en changeant la position des axes, leur inclinaison mutuelle et leur origine, les nouvelles coordonnées parallèles à ces axes, seront données en x, y, z, par des équations linéaires et réciproquement; en sorte que le degré des équations qui déterminent les courbes ou les surfaces, restera toujours le même. C'est sous ce point de vue général, que nous envisageons les coordonnées.

La nature des courbes à double courbure dépend, comme on vient de le voir, de la nature des courbes situées dans un même plan. Celles-ci, quand elles sont rapportées à leur plan, ne dépendent que d'une seule équation; lorsqu'elles sont algébriques, on les a distinguées en différens ordres relatifs au degré de l'équation dont elles dépendent. On a nommé lignes du premier ordre, celles dont l'équation entre les coordonnées x et y, sont du premier degré, et la ligne droite est évidemment la seule de cet ordre. Les lignes du

second ordre, sont celles dont l'équation est du second degré, et ainsi de suite.

Chaque ordre présente, à mesure qu'il s'élève, une grande variété de figures. Quelquesbis la courbe ne s'étend que jusqu'à certaines limites, au-delà desquelles les ordonnées ou les abscisses deviennent imaginaires; ainsi dans l'équation du cercle  $x^2 + y^2 = a^2$ , l'une des coordonnées étant imaginaire, quand l'autre surpasse a; la courbe est renfermée toute entière dans un quarré dont le côté est 2 a. Dans d'autres cas, la courbe étend à l'infini plusieurs branches, dont le nombre et la nature sont le caractère le plus propre à distinguer les ordres en genres. Les branches infinies des courbes approchent sans cesse d'une courbe beaucoup plus simple qui lui sert d'asymptote, et dont elle finit par s'éloigner moins que d'aucune quantité donnée. Cette propriété des courbes est commune à toutes les suites infinies des grandeurs qui dépendent les unes des autres. La détermination des lois qui leur servent de limites, est un des objets les plus intéressans de l'analyse. Voici comme on y est parvenu relativement aux branches infinies des courbes.

Si l'on conçoit l'expression de l'ordonnée y de la courbe, développée dans une suite ordonnée par rapport aux puissances descendantes de l'abscisse x, il est clair que les termes qui renferment les puissances négatives de x, seront d'autant moindres que cette abscisse sera plus grande, et qu'ils parviendront à être plus petits qu'aucune grandeur donnée. La courbe approchera donc sans cesse de celle qui est exprimée par l'expression de y, lorsque l'on n'a égard qu'aux

termes précèdens de la série, et cette seconde courbe sera l'asymptote de la première. Tout se réduit donc à former la courbe dont nous venons de parler, ce qui, dans plusieurs cas, présente des difficultés. Newton a imaginé un procédé ingénieux pour les résoudre. Il consiste à partager un parallélogramme, en cases égales, par des lignes menées parallèlement à ses côtés. En supposant l'un d'eux horizontal, et l'autre vertical, on place chaque terme de l'équation proposée, dans la colonne verticale dont le rang, à partir du concours des deux côtés, est égal à l'exposant de x, augmenté de l'unité; on le place en même tems dans la colonne horizontale, dont le rang, à partir du même point, est indiqué par l'exposant de y, augmenté de l'unité. Cela fait, on dispose une règle, de manière qu'elle passe par le centre de deux cases qui renferment des termes de l'équation, en remplissant la condition de laisser au-dessous, tous les termes qui ne sont pas sur sa direction. Maintenant, si, dans l'équation, on suppose  $y = A x^i$ , tous les termes placés sur la direction de la règle, renfermeront les plus hautes puissances de x, et ces puissances seront les mêmes pour chacun d'eux. En égalant leurs exposans, on aura la valeur de l'exposant indéterminé i; en égalant la somme de leurs coëfficiens à zéro, on aura la valeur de A.

Le terme A. xi, est le premier terme de la série descendante en x; on aura le second terme, en supposant dans l'équation, y égal à Axi, plus une nouvelle variable y', dont on déterminera, par la même méthode, le premier terme A' xi' de son

moindre que i. En continuant ainsi, on aura les différens termes de l'expression de y. Souvent, après un certain nombre de termes, la loi des exposans se manifeste; et alors il suffit de donner aux termes de la série, des coëfficiens arbitraires que l'on détermine aisément, en substituant cette série, au lieu de y, dans l'équation proposée, et en comparant les puissances semblables de «.

Si la règle peut prendre deux, ou un plus grand nombre de positions différentes, de manière à remplir les conditions dont nous avons parlé; on aura pour l'expression de y, autant de séries différentes, qui donneront les diverses branches infinies de la courbe; mais la courbe n'aura aucunes branches infinies, si toutes ces séries sont imaginaires, et alors on sera sur qu'elle ne s'étend point au-delà de certaines limites.

Il est facile de conclure de ce qui précède, que les branches infinies d'une courbe sont toujours en nombre pair, et que si le degré de son équation est impair, elle a au moins deux branches infinies.

S'il est intéressant de suivre la courbe dans ses branches infinies, il ne l'est pas moins de la considérer à sa naissance, et d'avoir la courbe la plus simple qui, dans ces points, coïncide avec elle. Pour cela, il faut ordonner l'expression de y en série, par rapport aux puissances ascendantes de x. Le parallélogramme de Newton, offre encore un moyen facile d'y parvenir; mais au lieu de placer la règle, de manière à laisser au-dessous d'elle, tous les termes

qui ne sont pas sur sa direction, il faut alors la disposer, de manière qu'elle laisse ces termes au dessus.

Il n'est pas nécessaire, pour l'usage de ce parallèlogramme, que les exposans des puissances de æ et de y, soient des nombres entiers positifs; ils peuvent être fractionnaires, et même négatifs. Dans tous les cas, il suffit de placer chaque terme au point du concours des deux lignes parallèles aux côtés du parallèlogramme, qui répondent aux exposans de æ et de y. Au reste, sans recourir à ce moyen mécanique, on peut, par le calcul, former d'une manière encore plus simple, les séries, soit ascendantes soit descendantes, de l'expression de y; et c'est ce que Lagrange a fait, dans les mémoires de l'académie des sciences de Berlin.

La considération de l'expression de y en série ascendante, sert à déterminer la courbe d'une nature donnée, qui coincide avec la proposée, dans un de sea points quelconques, et que l'on nomme courbe osculatrice. x et y étant les deux coordonnées du point, changeons dans l'équation de la courbe, x dans x + a', et y dans y + y'; les termes indépendans de a' et de y' disparaîtront par la nature de l'équation, et l'on aura une nouvelle équation entre x' et y', d'où l'on tirera pour y', une expression en série, de cette forme:  $y' = A.x' + B.x'^{2} + C.x'^{3} +$ , etc., A, B, C, etc. étant des fonctions connues de x et de y. On représentera ensuite, de la manière la plus générale, l'équation de la courbe osculatrice, en supposant que ses coordonnées soient x + x', et y + y', et que les constantes arbitraires dont elle dépend,

soient des fonctions de x et de y, qu'il s'agit de déterminer. Alors, en réduisant cette équation dans une série ordonnée, par rapport aux puissances et aux produits de x' et de y'; elle deviendra de cette forme:

o = H + Lx' + My' + Nx'<sup>2</sup> + P.x'y' + Qy'<sup>2</sup> + etc.

H, L, M, N, etc. étant des fonctions connues de x'
y et des arbitraires de la courbe osculatrice.

Le point de la courbe proposée, déterminé par les coordonnées x et y, devant appartenir à la courbe osculatrice, on a d'abord H = o, et par conséquent  $o = Lx' + My' + Nx'^2 + etc$ .

d'où l'on tire pour y', une expression de cette forme,  $y' = Rx' + S \cdot x'^2 + \text{etc.}$ 

R, S, etc. étant des fonctions de x, y et des arbitraires de la courbe osculatrice. Maintenant, si le nombre de ces arbitraires est i, on pourra faire coïncider les i-1, premiers termes de cette série, avec les i-1, premiers termes de l'expression de y relative à la courbe proposée; on aura alors, pour déterminer les i arbitraires, les i équations,

H = o; A = R; B = S; etc.

L'ordonnée y' de la courbe osculatrice ayant le plus grand nombre de termes qu'il est possible, communs avec ceux de l'ordonnée y' de la courbe proposée; il est évident qu'elle est de toutes les courbes de la même nature, celle qui approche le plus de coïncider avec la proposée, à l'origine des x'. Vous verrez dans la suite, que teut l'art du calcul différentiel, consiste à former d'une manière générale et simple, les termes des séries dont je viens de parler, et à exprimer, au moyen d'un caractère particulier, la loi

suivant laquelle ils dépendent de la variable y, considérée comme fonction de x, en sorte que cette loi puisse entrer dans les expressions et dans les équations, indépendamment de la connaissance de y en fonction de x; vous verrez encore que l'objet du calcul intégral est de remonter de ces équations à la valeur même de la fonction y.

La solution du problème précédent, embrasse tout ce qui concerne les tangentes et les rayons de courbures; car il est clair qu'il suffit d'y supposer que la ligne osculatrice est une droite ou un cercle. Représentons par y=h. (x+a, l'équation de la tangente, x+a sera la soustangente, et l'on aura

$$x + a = \frac{y}{h};$$

si l'on change x dans x + x', et y + y', on aura y' = b x'. En comparant cette expression de y' avec celle-ci  $y' = A x' + B x'^2 + \text{etc. relative à la courbe proposée; on aura <math>h = A$ , et par conséquent la soustangente est égale à  $\frac{y}{A}$ .

Si la courbe osculatrice est un cercle, en nommant R son rayon, et a et b les coordonnées de son centre, coordonnées que nous supposons ici perpendiculaires entr'elles, ainsi que x et y; on aura, par la nature du cercle,

$$(a-x)^2 + (b-y)^2 - R^2 = 0;$$
  
en changeant x dans  $x + x^2$ , et y dans  $y + y^2$ 

on aura

$$y' = \left(\frac{x-a}{b-y}\right). x$$

$$+\frac{[(a-x)^2+(b-y)^2]}{2\cdot(b-y)^3}\cdot x'^2+\text{etc.}$$

Cette expression de y' comparée à celle-ci,  $y' = Ax' + Bx'^2 + \text{etc. donne}$ 

$$\frac{\frac{x-a}{b-y} = A;}{\frac{(o-x)^2 + (b-y)^2}{2 \cdot (b-y)^3} = B;}$$

d'où l'en tire

$$R = \frac{(1 + A^{2})^{\frac{3}{2}}}{2 B};$$

$$a = x - \frac{A \cdot (1 + A^{2})}{2 B};$$

$$b = y + (1 + A^{2}).$$

$$\frac{2 B}{2 B}$$

On aura donc ainsi la position et la grandeur de la circonférence osculatrice, à un point quelconque de la courbe proposée. Les centres de ces diverses circonférences formeront, par leur continuité, une nouvelle courbe dont les coordonnées seront a et b; or on peut, au moyen des expressions précédentes de a et de b, en x et y, déterminer x et y, en fonctions de a et de b; en substituant donc ces valeurs dans l'équation de la courbe proposée, on aura une équation entre a et b, qui sera celle de la nouvelle courbe. Pour en concevoir la nature, imaginons que d'un point quelconque, et avec un rayon quelconque R, on décrive un très-petit arc de cercle; que l'on prolonge le rayon extrême de ce petit arc, de manière à former un second rayon R', et qu'avec ce rayon,

on décrive un nouvel arc; que l'on prolonge encore le rayon extrême de cet arc, de manière à former un troisième rayon R", avec lequel on décrira un troisième arc, et ainsi de suite; on formera une série d'arcs de cercle, qui se toucheront par leurs extrêmités, et dont les centres seront les angles d'un polygone qui aura pour côtés, les différences R'-R, R"-R', etc. Si l'on imagine ce polygone enveloppé d'un fil tel que sa partie extrême soit dirigée suivant le premier côté du polygone, et s'étende de la quantité R, au-delà de ce polygone; en développant ce fil, de dessus le polygone, il décrita la suite des arcs que nous venons de considérer. Maintenant, plus les arcs seront petits, plus leur suite approchera d'une courbe coatinue dont ils seront les arcs osculateurs, et plus le polygone approchera de la courbe formée par les centres des circonsérences osculatrices: les deux courbes sont donc les limites des suites des arcs et des polygones, et tout ce qui a constamment lieu dans ces suites, a lieu également pour ces courbes. Ainsi l'on peut concevoir une courbe quelconque, comme étant sormée par le développement d'un fil qui enveloppe la courbe formée par les centres de ses cercles osculateurs. On nomme 'cette dernière courbe développée; la première se nomme développante. On voit par-la qu'un arc quelconque de la développée, est égal à la différence mes deux rayons de courbure de la développante, correspondans aux deux extrêmités de cet arc. Ot, la développante étant une courbe algébrique, en a par ce qui précède, ses rayons de courbuse et la

par la double expression de y', se terminent en forme de bec, à l'extrêmité de l'ordonnée y.

Deux courbes rapportées aux mêmes axes, peuvent se couper dans plusieurs points que l'on déterminera, en observant qu'à ces points, les valeurs de zet de y, étant communes à ces courbes, on aura deux équations entre ces deux coordonnées, et l'on connaîtra chacune d'elles par l'élimination. met n, exprimant les degrés des équations, l'équation finale en z, ne peut pas s'élever au-delà du degré m n; ainsi, les deux courbes ne peuvent pas se couper dans plus de m n points.

On a fait usage de ces intersections, pour déterminer par des constructions géométriques, les racines des équations. Si l'on a, par exemple, à construire l'équation

$$x^4 + p x^2 + q x + r = 0$$
,  
on pourra faire  $y = x^2$ , et l'on aura  
 $y^2 + p y + q x + r = 0$ ;

les intersections des deux courbes exprimées par ces deux équations, donneront toutes les racines réelles de l'équation proposée. Ces constructions, qui ont beaucoup occupé les géomètres, sont maintenant de peu d'usage, l'analyse ayant été appliquée à des objets plus intéressans.

Cependant, la construction des racines des équations, par l'intersection d'une courbe avec l'axe des abscisses, est très-utile dans la théorie des équations; comme vous l'avez déjà vu, en rendant sensibles plusieurs résultats importans de cette théorie. Si l'on suppose que  $y^x$ , étant le terme de l'équation d'une courbe, dans lequel y est élevé à sa plus haute puissance, la partie indépendante de y, soit une fonction rationelle et entière de x, qui, décomposée en facteurs, soit de la forme k. (x-a)(x-b). (x-c), etc.; alors le produit de toutes les ordonnées y, relatives à la même abcisse x, sera, par la nature des équations, égal à  $+k \cdot (x-a) \cdot (x-b) \cdot (x-c)$ , etc. a, b, c, etc., sont les abcisses des points, où la courbe coupe l'axe des àbcisses; ainsi ces abcisses étant supposées toutes réelles, ainsi que toutes les ordonnées, x-a, x-b, etc., seront les distances de ces ordonnées, aux points où la courbe rencontre l'axe des x; d'où résulte ce théorême général.

Le produit de toutes les ordonnées relatives à la même abcisse, est au produit des distances de l'extrêmité de l'abcisse, aux points où la courbe rencontre l'axe des abcisses, en raison constante.

Il vous sera facile d'appliquer les résultats précédens, aux lignes du second ordre, dont l'équation générale est

 $o = a + b \times + c y + f x^2 + h \times y + l y^2$ 

En plaçant cette équation sur le parallélogramme de Newton, la directrice, dans sa position la plus élevée, rencontrera les trois termes  $f x^2 + h x y + l y^2$ ; en égalant leur somme à zéro, on aura par une équation du second degré. Si les deux racines de cette équation sont imaginaires, la courbe n'aura point de branches infinies, et elle sera inconscrite dans un espace limité; si les deux racines sont égales,

Leçons. Tome IV.

la courbe aura deux branches infinies; elle aura quatre branches infinies, si les deux racines sont téelles et inégales. Dans le premier cas, la courbe se nomme ellipse, et son équation peut être ramenée par une transformation convenable de ses coordonnées, à cette forme

$$u^2 + m^2 t^2 = k^2$$
,

u et t étant les deux nouvelles coordonnées. Dans le second cas, la courbe se nomme parabele, et son équation peut être ramenée à cette forme

$$u^2 = kt$$
;

enfin, dans le troisième cas, la courbe se nomme hyperbole, et son équation peut être ramenée à cette forme

$$u^2 - m^2 t^2 = k^2$$

et même à celle-ci u t = k.

Ces courbes ont été nommées sections coniques, parce qu'elles sont formées, par la section de la surface du cône, par un plan. C'est sous ce point de vue qu'elles ont été considérées par les anciens géomètres qui ont découvert, sur leur nature, un grand nombre de beaux théorêmes. Descartes, qui, le premier, a eu l'idée heureuse d'appliquer l'algèbre à la géométrie des courbes, a observé qu'elles formaient la classe entière des courbes du second ordre. Vous pourrez conclure aisément de l'analyse précédente, leurs propriétés les plus remarquables; ainsi, je n'insiste point sur cette matière, qui d'ailleurs est exposée, avec beaucoup de détails, dans plusieurs ouvrages élémentaires. Je vous engage seulement à la présenter dans l'enseignement, suivant cette analyse,

conformément à ce que je vous ai déjà recommandé, de préférer en tout les méthodes les plus générales.

Une des plus singulières remarques que l'on ait faites sur les sections coniques, est celle des deux points placés sur le grand axe, auxquels on a donné le nom de foyers. Ils sont tels dans l'ellipse, que la somme de leurs distances à un point quelconque de la courbe, est toujours la même. Un rayon lumineux, émané d'un des foyers, est réfléchi par la courbe, à l'autre foyer Dans l'hyperbole, la différence des distances des foyers, à un point quelconque de la courbe, est constante. Les foyers des sections coniques, sont devenus plus remarquables encore, depuis que l'on a découvert que c'est dans des points semblables que résident les forces qui animent tous les corps du système du monde.

Les bornes de cette leçon ne me permettent pas d'insister davantage sur la théorie des courbes. On trouvera tous les détails, que l'on peut desirer à cet égard, dans le second volume de l'introduction à l'analyse des infiniment petits, par Euler; et dans l'ouvrage de Cramer sur la théorie des courbes. Ces deux ouvrages, quoiqu'excellens chacun dans leur genre, ne dispensent pas de lire les deux ouvrages originaux qui leur ont donné naissance, et qui, soit par eux-mêmes, soit par l'influence qu'ils ont eue sur les sciences mathématiques, méritent toute l'attention des géomètres : je veux parler de la géométrie de Descartes, et du traité de Newton, intitulé: Enumération des lignes du troisième ordre.

Il sera facile, au moyen des méthodes précédentes,

de déduire les diverses affections des courbes à double courbure, de celles de leurs projections; mais quelqu'intéressante que soit cette discussion, je ne puis m'y livrer ici, et je vais terminer cette leçon, par l'application des mêmes méthodes à la théorie des surfaces.

On distingue les surfaces comme les lignes, en différens ordres, suivant le degré de leur équation; ainsi la surface du premier ordre, est celle dont l'équation entre les trois coordonnées x, y, z, est du premier degré, et il est visible qu'elle est plane.

Les surfaces les plus simples, qui servent d'assymptotes à une surface donnée, dans le cas  $\kappa$ , ou de  $\gamma$ , ou de z infinis, se déterminent de la même manière que les courbes les plus simples, qui servent d'assymptotes à une courbe donnée. On a encore par la même analyse, les plans tangens des surfaces, et leurs courbures. En effet,  $\kappa$ ,  $\gamma$ , z étant les coordonnées d'un point quelconque de la surface; si l'on change dans son équation,  $\kappa$  dans  $x + \kappa'$ ,  $\gamma$  dans  $y + \gamma'$ , et z dans z + z'; les termès indépendans de  $\kappa'$ ,  $\gamma'$ , z', seront nuls séparément, et l'on aura pour z', une expression de cette forme:

 $z' = px' + qy' + rx'^2 + s \cdot x'y' + t \cdot y'^2 + \text{etc. } p \cdot q \cdot r_r$   $s \cdot t \cdot \text{etc. } \text{étant des fonctions connues de } x \cdot y \text{ et } z \cdot r_r$ L'équation générale d'un plan quelconque est z = M+ Nx + Py.

Si l'on change, dans cette équation, x, y, z, dans x + x', y + y', et z + z', on aura les deux équations.

z = M + Nx + Py; ...

$$z' = N x' + P y'$$
.

En comparant cette expression de 2' avec les premiers termes de l'expression précédente de 2', on aura

$$N = p$$
;  $P = q$ ;

on aura donc ainsi les valeurs de M, N et P, en fonctions de x, y, z, et par conséquent on aura la position d'un plan tangent à un point quelconque de la surface, au moyen des coordonnées de ce point.

Si l'on rapporte à ce plan, les coordonnées de la surface, que nous supposerons ici perpendiculaires entr'elles, et si nous fixons au point de tangence, l'origine de ces coordonnées; en nommant x", y", les coordonnées dans le plan tangent, et z" l'ordonnée qui lui est perpendiculaire; l'expression de z" en série, pourra être mise sous la forme

$$z'' = m x''^2 + n y''^2 + \text{etc.}$$

Car, par la nature du plan tangent, les termes multipliés par les premières puissances de x' et de y' doivent disparaître, et l'on peut choisir la position de l'axe des x''; de manière que le terme x'' y'' disparaisse; m, n, etc., sont des fonctions connues des coordonnées x, y, z, du point de tangence. Si, par ce point, on imagine un plan quelconque, perpendiculaire à la surface; la courbe formée par la section de ce plan, aura pour coordonnées, x'' et \( \frac{1}{x''^2 + y''^2} \) si l'on nomme R le rayon osculateur de cette section, on aura par la nature du cercle,

$$z'' = \frac{x''^2 + y''^2}{2 R} + \text{etc.}$$

Soit A, l'angle que forme le plan coupant avec l'axe des x", on aura y" == x". tang. A; les expressions de z" relatives à la section et au cercle osculateur, deviendront

$$z'' = (\frac{m \cdot \cos \cdot A^2 + n \cdot \sin \cdot A^2}{\cos \cdot A^2}) \cdot x''^2 + \text{etc.} :$$

$$z'' = \frac{x''^2}{2 \cdot R \cdot \cos \cdot A^2} + \text{etc.} ;$$

La comparaison de ces expressions donne

$$2 R = \frac{1}{m. \cos. A^2 + n. \sin. A^2}$$

Si l'on nomme r et r' les rayons osculateurs qui répondent aux deux sections faites par le plan coupant, lorsqu'il passe par l'axe des x", et lorsqu'il passe par l'aze des y", on aura

$$R = \frac{r r^2}{r^2 \cdot \cos_2 A^2 + r^2 \cdot \sin_2 A^2};$$

d'où il est facile de conclure que le plus grand et le plus petit rayon de courbure, répondent aux deux sections que nous venons de considérer, et qui sont perpendiculaires l'une à l'autre. Les rayons osculateurs des autres sections ne dépendent que de ceux-ci et de l'angle qu'elles forment avec les précédentes.

Nous avons vu que l'intersection de deux surfaces courbes formait une courbe; l'ordre des projections de cette courbe, ne peut pas surpasser le produit des degrés des équations des deux surfaces. Si l'une d'elles est un plan, l'équation de la courbe sera du même degré que celle de la surface; ainsi toute surface du second ordre coupée par un plan, forme une section conique. Trois surfaces ne peuvent pas

que le produit des degrés de leurs équations.

## ART DE LA PAROLE.

## SICARD, Professeur.

CITOYENS, dans les leçons précédentes, je vous ai développé les moyens, que j'emploie pour préparer le sourd-muet à la connaissance des idées métaphysiques, et lui faire connaître, par-là, la valeur des termes abstraits. Nous allons aujourd'hui nous servir de ces moyens préparatoites; et d'après cette analogie, déjà établie entre les opérations physiques et les opérations intellectuelles, nous arriverons à la connaissance de l'idée qui est devenue le premier degré de l'échelle de ces dernières opérations.

La dernière séance nous a donné la série des opérations de l'œil physique, c'est de cette connaissance que nous allons partir; nous rappellerons à la fin la définition du voir de l'œil, et nous serons marcher en regard la définition de l'idée.

Nous avons demandé, à la dernière séance, au sourd-muet, se que c'était que voir; il nous a répondu que voir était recevoir les royons de lumière envoyés par un corps lumineux sur des objets, et réfléchis par ces mêmes objets sur l'organe de la vue. Nous lui demanderons aujourd'hui ce que c'est qu'idéer. Mais avant de demander la définition de ce mot, il faut

nous assurer que l'action dont il est le signe est connue delui, et pour cela, il va essayer d'amener lui-même à cette connaissance ces deux élèves, sourdsmuets, Peyre et Thouron; car si nous partions de cette définition avant de l'avoir fait précèder par l'analyse dont tette définition doit être le résultat, nous tomberions dans l'inconvénient qu'il faut éviter avec tant de soin dans l'instruction, nous présenterions des définitions toutes faites, dont les élémens n'ont été ni trouvés, ni même cherchés par la raison.

Pour éviter des tâtonnemens et des longueurs dans cette leçon pratique, pour laquelle nous n'avons qu'un très-court intervalle, j'en avais préparé moi-même la marche analytique, et je l'avais donnée à mon élève pour exercer ceux auxquels je voulais qu'il la donnât devant vous; mais cette marche ne lui a pas paru assez analytique, et il l'a refaite tout seul, par l'habitude qu'il a contractée, en instruisant ses camarades, et en leur communiquant ce que je lui montre, de leur faire faire les pas les plus petits possibles; il va faire cette leçon devant vous, et vous exposér par quels procédés on arrive à ces résultats-ci:

Idéer c'est voir intérieurement un objet; idée est l'image de cet objet dans l'espeit.

Voilà, citoyens, que sans en avoir eu l'intention, nous nous trouvons jettés dans toutes les profondeurs de la science de l'entendement humain; la question que me fit un de vous sur les idées abstraites nous y a amenés. Voici, à-peu-près, le plan que nous suivrons dans nos leçons pour l'instruction des sourds-muets de naissance. C'est la marche de la nature.

Je vous ai dit, dans la dernière séance, que l'idle se trouvait dans toutes les opérations de l'entendement humain; que même chacune de ses opérations était l'idée, diversement modifiée: vous comprenez par-là combien il est important d'appuyer beaucoup sur la connaissance de ce premier degré, pour parcourir ensuite avec sâreté tous les autres. Une fois que nous aurons parfaitement compris ce que c'est que l'IDÉE; le mot pensée, le mot méditation, le mot réflexion, le mot comparaison, le mot jugement, le mot raisonnement, le mot entendement humain, seront aussi parfaitement connus qu'il est possible.

Au reste, je n'espère pas que cette séance nous suffise pour aller jusques-là, nous serons même trop heureux si nous pouvons arriver jusqu'au mot idéer; mais aussi, si nous sommes assez heureux pour parvenir à la connaissance de ce mot-là, nous aurons appris à réduire en pratique la théorie de l'enseignement; car vous verrez comment l'élève, devenu maître, laissé à lui-même, sait, par des interrogations successives et bien amenées les unes par les autres, parvenir à des résultats certains, sans qu'on lui en suggère aucun. Voilà le premier pas et le premier degré d'utilité de cette leçon. Le second degré sera de nous donner d'avance de quoi marcher en sûreté dans l'analyse de toutes les opérations de l'entendement humain.

Mon élève va donner cette première leçon, qui doit faire arriver le moins avancé à ce résultat, qu'est ce qu'idéer?

Voici.la première question faite à l'élève : Vois-tu

moi? L'élève a répondu : oui, je vois toi. Cette tournure vous paraît peut-être un peu singulière, mais c'est une des premières formes : la seconde demande est: Avec quoi vois-tu moi? L'élève répond : Je vois toi avec mes yeux.

Il ne peut y avoir aucune équivoque sur ces réponses. l'élève a nécessaisement entendu ce qu'il a répondu.

Tout-à l'heure, je vous serai lire ces demandes et ces réponses par le sourd-muet qui parle, et vous aurez vu à-la-sois deux phénomènes, un sourd muet qui aura écrit des demandes et des réponses, et un sourd-muet qui vous les aura fait entendre.

(Ici PEYRE lit, à haute et intelligible voix, les demandes et les réponses écrites et saites par MASSIEU et par THOURON.)

- D. Vois-tu moi?
- R. Oui je vois toi.
- D. Avec quoi vois-tu moi?
- R. Je vois toi avec mes yeux.
- D. Que vois tu avec tes yeux dans moi?
- R. Je vois un corps avec mes yeux dans toi.
- D. Quel corps vois-tu avec tes yeux dans moi?
- R. Je vois corps vivant avec mes zeux dans toi.
- D. Quel corps vivant vois-tu avec tes jeux dans moi?
- R. Je vois un corps vivant, long, large, profond et respirant.

Citoyens, il y a dans le monde plus d'un sourdmuet instruit à la manière de mon élève, mais je vous annonce que c'est le seul sourd-muet dans le monde qui parle aussi bien que lui.

Dans un établissement formé en pays étranger, on

parvenu à obtenir quelques légers, quelques faibles résultats; mais quand j'ai montré cetélève aux Anglais, à ceux qui ont eu occasion de voir l'autre établissement; quand ils l'ont entendu parler, ils ont tous dit qu'il y avait aussi loin de cet élève aux autres qu'on avait fait parler devant eux, qu'il y a loin de l'homme ordinaire qui parle, à des sourds muets qui essaient de former quelques sons articulés.

Vous devez donc être bien aises d'avoir vu un phénomène unique dans son espèce; vous avez tous bien entendu ce qui vient d'être prononcé, et par conséquent vous pouvez dire: J'ai vu un sourd-muet terire plusieurs questions et plusieurs réponses, et j'ai entendu un autre sourd-muet lire ces questions et ces réponses.

C'est un sourd-muet qui parle à force d'art, un sourd-muet qui ne s'entend pas parler, et qui n'entend pas un seul son de tous ceux qu'il rend.

Vous me trouverez peut être un peu long sur ces détails, mais je crois qu'ils ne peuvent pas vous être indifférens; il faut que sur cet objet-ci, personne ne puisse vous faire objection à laquelle vous ne puissiez répondre.

On m'objectera peut-être qu'il n'est pas muet de naissance; c'est un fait attesté par son pète, secrétaire du district de Nîmes, qui a deux autres malheureux enfans sourds - muets comme lui; c'est lui qui m'a écrit qu'il était sourd-muet de naissance; je ne le sais que par son père.

Il y a eu le citoyen Péreyre, juif, qui a fait patler

aussi quelques sourds-muets; je n'ai vu aucun de ses élèves, et je n'ai pu juger par moi-même de leurs progrès: mais ceux qui les ont vus, m'ont attesté que celui-ci était beaucoup au-dessus.

Un autre citoyen a essayé de même de faire parler des sourd-muets: un de ses élèves, qu'on m'avait confié à Bordeaux, après avoir passé deux ans chez lui, n'était parvenu qu'à dire: Bonjour; comment vous portez-vous? encore le disait-il très - mal,

Barthe. Je desirerais savoir si votre élève n'entend pas par la bouche. Il y a des anatomistes qui ont découvert une communication, depuis la bouche jusqu'au tympan de l'oreille, par un conduit, qu'on appelle Trompe d'Eustache; on a observé que des personnes qui n'entendent pas par les oreilles, entendent par la bouche. Je voudrais vous demander si vous vous êtes assuré que l'élève qui vient de parler n'entend pas par la bouche.

SICARD: Il n'y a rien de si réel que cette communication de l'organe vocal avec l'organe aural; mais je peux assurer que ce n'est pas par ce moyen que cet élève a appris à parler. Son père, qui lui en a donné les premières leçons, m'a communiqué par écrit tout ce qu'il a fait pour cela: je vous ferai part de sa lettre, à la prochaine séance; vous verrez qu'il n'a pas essayé d'être entendu par son fils, par le moyen qu'indique le citoyen; vous verrez que les résultats qu'il a obtenus doivent faire disparaître tout les doutes; il a pris pour point de départ, les premières articulations de l'enfance, telles que papa et maman,

Un élève. Jusqu'ici j'avais considéré un muet comme ne parlant pas ; mais à présent je ne sais plus quelle idée m'en faire.

SICARD. Le citoyen me demande à présent quelle idée nous devons nous faire d'un sourd-muet?

Mais un muet est celui qui ne sait pas se servir 
n de l'organe vocal pour peindre par des articulations

les objets dont il veut s'entretenir.

Un élève. Je vous demanderai pourquoi Massieu qui est plus intelligent que les autres, ne parle pas; cela ferait croire que celui auquel vous avez appris à parler, n'est pas tellement si muet qu'il ne puisse parler.

SICARD. Prenez garde, citoyen, que je n'ai point dit qu'un muet ne PEUT pas parler, mais ne SAIT pas parler. Il est possible que Massieu apprît à parler, si j'avais le tems de le lui apprendre; mais cela exige un si long, un si pénible travail, et les muets en font si peu de cas, et s'en servent si rarement, que j'ai cru qu'il valait mieux perfectionner leur intelligence par le moyen des signes methodiques, que l'organe de la voix, par un exercice dont les succès sont pour eux si bornés.

La perruque. Est-il nécessaire que votre élève ait de l'écriture sons les yeux, pour parler?

SICARD. Quand il a sous les yeux de l'écriture, ou qu'on lui parle par signes, il parle avec un peu plus de facilité.

Un elève. Je voudrais vous citer une observation ; il y a un sourd-muet qui est présentement commis au département de l'Indre; ce sourd-muet de naissance est tellement muet, qu'il n'a pu prononcer encore un seul mot. Il serait possible que cette désorganisation-là, dans l'organe de la voix, existât à tel point dans plusieurs de vos élèves, qu'il fût absolument impossible, de les faire parler.

SICARD. J'ai essayé sur beaucoup de mes élèves; j'en ai trouvé fort peu, presque point, dont l'organe de la voix se trouvât tellement vicié, qu'ils ne pussent apprendre à parler: et quelque jour, je rendrai publics les moyens qu'on pourrait employer, et que le succès a couronnés.

Un élève. Vous avez dit que le sourd-muet était celui qui ne pouvait exprimer ses besoins par l'organe de le parole, cependant le vôtre peut les exprimer.

SICARD. Oui, citoyen, le muet est celui qui ne SAIT pas exprimer ses idées par l'organe de la voix; mais c'est le muet à qui on n'a pu apprendre le mécanisme de la parole. Ainsi, cette proposition est vraie en général, et les exceptions heureuses qu'elle admet n'en doivent pas, je crois, faire changer les termes. Je dois faire observer que le sourd-muet qui parle, ne s'entend point du tout; il est semblable à celui qui jouerait d'un instrument, les oreilles bouchées. Nous allons reprendre nos questions et nos réponses. Voici ce qu'a écrit l'élève.

- D. Tu vois mon portrait, tu le regardes. Vois-tu
  - R. Oui, je vois toi.
  - D. Touches-tu moi?
  - R. Non, je ne touche pas tois

- D. Vois tu mon corps?
- R. Oui, je le vois.
- D. Touches tu mon corps?
  - R. Non, je ne touche pas ton corps.
  - D. Quel corps de moi vois-tu?
- R. Je vois le corps de toi, vivant, non; long, oui; large, oui; profond, non; respirant, non, peint, oui.
  - D. Avec quoi est peint le corps de moi?
  - R. Le corps de toi est peint avec couleurs.
  - D. Sur quoi est peint le corps de toi?
  - R. Le corps de toi est peint sur toile,

## PHYSIQUE.

## HAUY, Professeur.

Nous avons vu dans la dernière séance combien la découverte de la pression que l'air exerce sur la surface des autres corps, avait contribué à perfectionner la théoroie de ce fluide. Il nous reste à faire connaître une application de cette découverte, qui a doublé les avantages du baromètre.

L'expérience de Toricelli avait donné cet instrument à la physique, pour les observations journalières relatives à l'état de l'air. L'expérience de Pascal fit naître l'idée de le substituer, dans certaines circonstances, aux moyens géométriques, pour la mesure des hauteurs. La méthode la plus simple d'appliquer le batomètre à cet usage, est sondée sur une observation qui
ne peut être regardée que comme un premier apperçu.
Elle consiste à supposer qu'en général une ligne de
diminution dans la colonne de mercure, répond à
une différence de douze toises et demi en hauteur
verticale. Ce résultat, traduit dans le langage des
nouvelles mesures, donne 108 décimètres d'élévation
pour chaque millimètre dont le mercure s'abaisse.
L'emploi de ce moyen doit être limité à des hauteurs
peu considérables, comme celles qui n'excédent pas
mille ou douze cents toises au-dessus du niveau de la
mer.

La loi suivant laquelle décroissent les densités de l'air, a fourni une autre méthode qui approche beaucoup plus de la précision, et qui s'étend à toutes les hauteurs auxquelles nous pouvons parvenir. En partant du principe donné par l'observation, que l'air se comprime en raison des poids dont il est chargé, on prouve que quand les hauteurs sont en progression arithmétique, les densités correspondantes sont en progression géométrique; et il est visible que ces densités à leur tour sont en rapport avec les abaissemens du mercure dans le tube du baromètre.

D'après cela, on a exprimé les hauteurs verticales relatives à différentes stations, par les logarithmes des nombres de lignes qui mesurent les longueurs correspondantes de la colonne de mercure, en donnant à ces logarithmes un multiplicateur constant qui fût propre à les ramener aux valeurs qu'ils doivent indiquer dans la circonstance présente, et qui dépend

du rapport entre la densité de l'air et celle du mercure.

Voici la règle qui résulte de la formule à laquelle conduit le calcul.

Observez le basomètre en bas et en haut du lieu proposé. Cherchez la dissérence entre les logarithmes des nombres de lignes qui mesurent les deux hauteurs du basomètre, en prenant ces logarithmes avec sept décimales, puis multipliez cette dissérence par dix mille. Le résulsat donnera le nombre de toises égal à la hauteur proposée.

Ce résultat est susceptible de plusieurs corrections dont deux sur-tout ont fixé l'attention des physiciens. L'inégalité de la température à différentes hauteurs tend à faire varier d'une part la densité de l'air, et de l'autre la hauteur du baromêtre. La première de ces variations altère le rapport des densités donné par la seule différence des pressions.

Deluc qui s'est beaucoup occupé des moyens d'évaluer l'influence de ces variations, pour en tenir compte dans le résultat, a conclu d'un grand nombre d'observations, que la température moyenne entre toutes celles qui faisaient varier le densité de l'air, était de 16 degrés \( \frac{3}{4}\) de Réaumur. En conséquence, il cherche d'abord la différence entre chacune des deux températures observées en bas et en haut du lieu proposé, et la température moyenne dont il s'agit, en donnant à cette différence le signe positif ou négatif, suivant que la température dont elle résulte est au dessus ou au dessous de 16 d. \( \frac{3}{4}\). Il prend ensuite la moitié de la somme des deux différences, qu'il divise par 215 qui est le rapport dans lequel

l'air se dilate pour un degré; il multiplie par la fraction qui en résulte, le nombre de toises donné par la formule, et il ajoute le produit à ce même nombre, ou il l'en retranche, suivant que la fraction avait le signe positif ou le signe négatif.

Le même physicien indique aussi un moyen de corriger l'effet de la variation de température, par rapport au baromètre. Mais, sans être obligé de supposer avec lui un thermomètre particulier, relatif à cette correction, on peut, pour plus de simplicité, partir de l'observation qui lui a servi de règle, et d'où il résulte que par une augmentation de chaleur capable de faire monter le thermomètre depuis le point de la glace jusqu'à l'eau bouillante, le baromètre monte de 6 lignes. Cette quantité divisée par 80, donne 0,1.075, pour l'élévation de la colonne de mercure qui répond à chaque degré du thermomètre.

D'après cela, on cherchera la différence entre les deux températures observées en bas et en haut du lieu proposé; puis, ayant multiplié par 0,075 le nombre de degrés donnés par cette différence; on ajoutera le produit à la hauteur du baromètre, prise à l'endroit de la plus basse température, et l'on sera ainsi sensé avoir opéré par une température constante, égale à la plus élevée de celles qui auront été observées.

Pour citer un exemple, supposons que l'on ait observé en bas le baromètre à 28 pouces 4 lignes, et en haut à 18 pouces 10 lignes. Supposons de plus que dans la première station, le thermomètre fût à 15d, au dessus de zéro, et dans la seconde à

19<sup>d</sup>. La différence entre ces deux températures étant de 4<sup>d</sup>., on ajoutera 4 sois 0<sup>1</sup>.,075 ou 0<sup>1</sup>.,3 aux 28 pouces 4<sup>l</sup>. qui donnent la hauteur du baromètre à l'endroit où il saisait le moins chaud. Ainsi les deux hauteurs du baromètre, réduites en lignes seront 340<sup>l</sup>.,3 et 226<sup>l</sup>., dont les logarithmes, pris avec 7 décimales, sont 253181619 et 23541084. La dissérence est 01777535, qui, étant multipliée par dix mille, donne 1777<sup>t</sup>.,535.

Maintenant, la somme des différences entre les deux températures observées et la température moyenne de 16<sup>d</sup>·,75, est 2<sup>d</sup>·,25 — 1<sup>d</sup>.,75 ou o<sup>d</sup>·,50, dont la moitié est o<sup>d</sup>·,25. Ainsi, en multipliant par 0,25 / 215 le nombre de toises déjà trouvé, on aura 20t.669, laquelle quantité ajoutée au même nombre, donne, toute correction faite, 1798<sup>t</sup>·,204.

Au reste, le moyen que nous venons d'exposer, ne peut jamais suppléer entièrement aux mesures géométriques. Mais il y a une multitude de circonstances, où l'avantage qu'il a d'être commode et expéditif, se concilie avec celui d'une précision suffisante pour l'objet qu'on se propose. Il peut être utile au géomètre lui même, pour un nivellement préliminaire, et il sert bien l'activité et les projets du naturaliste qui aime à mesurer les montagnes, comme il les observe, c'est-à-dire, en voyageur.

On a imaginé une manière assez ingénieuse de se passer du baromètre dans ces sortes d'opérations, en représentant les indications de cet instrument par celles du thermomètre, combinées avec une expérience

très-facile à faire. Nous avons dit que l'ébullition d'un liquide avait lieu par un moindre degré de chaleur, à mesure qu'en s'élevant à différentes hauteurs, on diminuait la longueur de la colonne d'air qui pressait sur la surface du liquide. Il en résulte qu'il y a pour chaque pression d'un nombre donné de pouces de mercure, ou ce qui revient au même, pour chaque hauteur verticale, une température particulière qui détermine le fluide à entrer en ébullition. Or, la table construite par le citoyen Bétancourt, pour avoir les forces expansives du gaz aqueux à différentes températures, et dont nous avons parlé à l'occasion des machines à vapeur, donne ces mêmes forces expansives exprimées par les hauteurs de la colonne de mercure, auxquelles la vapeur fait équilibre par chaque degré de température. D'après cela, tout l'appareil se réduit au thermomètre et à une petite bouilloire que l'on échaufferait au moyen d'une lampe à alcohol. A l'instant de l'ébullition, on observerait le thermomètre, et le degré de température cherché sur la table ferait connaître la hauteur du baromètre; ' relativement à la même position. Cet appareil trèséconomique serait en même tems d'un transport beaucoup plus facile et plus sûr que le baromètre.

Mais nous pensons que la métho de, fondée sur son usage, est moins exacte que celle qui consiste à employer le baromètre lui-même. Celle-ci est simple, directe, et susceptible par sa nature, d'une assez grande précision, quand l'instrument est fait avec soin, et manié par un observateur exercé. L'autre méthode, au contraire, prend un détour et est compliquée de

deux espèces d'observations, l'une pour avoir la vraic température du lieu où l'on est, l'autre pour avoir celle qui répond à l'instant de l'ébullition, et qui peut laisser de l'incertitude. Au reste, on s'est proposé de vérifier cette dernière par l'expérience, dans les voyages que les inspecteurs, ingénieurs et élèves des mines de la république font actuellement pour remplir 'leur mission.

Nous avons maintenant à considérer les effets que produit sur l'air l'action du calorique, soit pour le dilater, soit pour augmenter son ressort.

A l'égard de l'accroissement de volume, on avait pour but d'observer jusqu'à quel point il aurait lieu, en faisant varier la température d'un nombre déterminé de degrés, et en maintenant l'air toujours soumis à la même pression. On a choisi le degré de la glace fondante, et celui de l'eau bouillante, pour limites de la température, et la pression moyenne de l'atmosphère, pour celle qui devait agir uniformément sur l'air. Mais la grande diversité qui se trouve entre les résultats donnés par les différens physiciens qui se sontoccupés de ces expériences, en prouvant combien elles sont délicates, nous paraît en exiger de nouvelles, qui soient propres à réunir toutes les opinions. Si l'on s'en tient en attendant à un résultat de Duluc, que nous avons déjà cité, on aura - pour la quantité dont le volume de l'air augmente d'un degré à l'autre, par la pression moyenne de l'atmosphère, depuis àpeu- près le terme de la congélation, jusqu'à 20 ou 25 degrés au-dessus.

Au reste, en comparant les différens résultats, on

voit que l'augmentation totale de volume, depuis zéro jusqu'à 80 degrés, qui est d'un tiers selon quelquesuns, ne surpasse guères une demie, dans le cas où elle a été le plus loin. Mais nous ne nous étonnerons pas, avec Muschenbrock, de la voir si petite en comparaison de celle de l'eau qui entre en ébullition. Ce liquide passe ici à l'état élastique, qui n'a lieu que par un progrès subit et rapide dans la dilatation. L'air, au contraire, est déjà fort au dessus du degré où commence l'élasticité. Sa dilatation, par une nouvelle quantité de calorique n'est qu'une des nuances de son état actuel.

Cette même dilatation prise en général, nous conduit à plusieurs considérations intéressantes. Telle est celle des essets produits par la chaleur sur l'air des appartemens à cheminée. Les molécules de cet air, répandues autour du brâsier, diminuant de pesanteur spécifique, par la raréfaction, une partie s'élève dans le tuyau de la cheminée, et l'autre va gagner le haut de l'appartement. En même-tems un nouvel air arrive par le bas pour templacer l'air ascendant; et il s'établit ainsi une espèce de circulation, d'où résultent deux courans contraires : l'un supérieur qui s'éloigne de la cheminée; l'autre insérieur qui se porte vers elle. Les vîtesses de ces deux courans diminuent de pait et d'autre, à mesure que les couches se rapprochent d'une certaine hauteur moyenne, où l'air est stationnaire. On peut observer les effets de ce double courant en ouvrant la poite de l'appartement, et en plaçant tour-à tour la flamme d'une bougie, vers le bas et vers le haut de l'ouverture, Qu verra la flamme s'incliner

d'abord en-dedans, puis en-dehors; et à une certaine hauteur intermédiaire, elle restera immobile.

La succession perpétuelle de ces deux airs, tant que l'action de la chaleur est entretenue, a fourni une explication plausible d'une espèce de vent alisé qui souffle dans la zône torride, et qui est connue sous le nom de vent d'est. Quelques auteurs avaient cru en trouver la cause dans l'attraction que le soleil et la lune exercent sur l'atmosphère. Maisil est prouvé que cette attraction ne peut produire dans l'air que des oscillations extrêmement petites, analogues à celles du flux et reflux, et non pas un mouvement sensible et uniforme dans sa direction.

L'opinion la plus générale est que le vent d'est provient de la dilatation de l'air raréfié par l'action du soleil; et parmi les diverses manières dont on a imaginé que cette action s'exerçait, nous nous bornerons à exposer celle qui paraît la plus simple et la plus naturelle.

Le soleil, que nous supposons dans le plan de l'équateur, échauffe et raréfie très-sensiblement la partie de l'atmosphère qu'il domine. Cet air raréfié s'élève audessus du niveau; et d'après la tendance qu'ont tous les fluides à reprendre leur niveau, il se répand sur les colonnes situées vers les pôles, tandis qu'un air frais, parti de ces mêmes colonnes, afflue en-dessous vers l'équateur, pour remplir l'espèce de vide produit par la dilatation. Il se formera donc, dans chaque liémisphère boréal ou austral, deux courans; l'un supérieur qui va de l'équateur vers le pôle, l'autre inférieur qui vient du pôle à l'équateur. Ces courans parti-

cipent au mouvement de rotation des différens parallèles par lesquels ils passent, ensorte que leur vîtesse dans le sens de cette rotation, varie sans cesse.

Maintenant si nous considérons une molécule prise dans le courant inférieur, dont la direction tend vers l'équateur, il sera aisé de concevoir que cette molécule arrive à chacun des parallèles, situés sur son trajet, avec une vîtesse angulaire, moindre que celle du point correspondant pris à la surface de la terre. Les objets terrestres qui se présentent au passage du courant inférieur, doivent donc le frapper avec l'excès de leur vîtesse; il en sera de même d'un spectateur qui, se croyant immobile, et rapportant l'excès de sa propre vîtesse en sens opposé au courant qu'il rencontre, recevra l'impression d'un vent qui lui paraîtra venir de l'est, puisque le mouvement de rotation est ditigé de l'ouest vers l'est.

Ce serale contraire, par rapportau courant supérieur, qui va vers le pôle. Chacune de ses molécules ayant plus de vîtesse que celle du point de la terre, audessus duquel elle arrive, dévancera ce même point en allant vers l'ouest, et il doit résulter de cet excès de vîtesse un vent d'ouest réel, au lieu que le vent inférieur est une simple apparence, mais qui produit une illusion complète.

La chaleur qui augmente le volume de l'air, lorsqu'il a la faculté de s'étendre, ajoute à sa force de ressort, lorsque son volume reste fixe, c'est à-dire, qu'alors il exerce un plus grand effort contre l'obstacle qui le captive. Nous avons sur cet objet plusieurs résultats intéressans, obtenus par Amontons, l'un des savans

qui ait le mieux connu l'art de mettre la nature en action par l'expérience, et de la faire parler en même tems aux yeux et à l'esprit.

l'augmentation de ressort que l'air éprouvait entre certaines limites de chaleur, a trouvé, que depuis la température modérée qui règne pendant le printems ou l'automne, jusqu'au degré de l'eau bouillante, le ressort de l'air, tendu d'abord par la pression moyenne de l'atmosphère, augmentait d'environ un tiers; en sorte que la force nécessaire pour contenir l'air dans le même espace, sans accroissement sensible de volume, devait être équivalente au poids de 28 pouces de mercure, plus 9 pouces \(\frac{1}{3}\), ou de 37 pouces \(\frac{1}{3}\), lorsque l'air avait pris la chaleur de l'eau bouillante.

Quelle que sût la masse d'air employée, pourvu qu'on la chargeât du même poids, l'augmentation de ressort avait toujours lieu dans le même rapport; d'où résulte ce principe, que si des masses d'air inégales sont chargées de poids égaux, leur force de ressort s'accroîtra également par des degrés égaux de chaleur.

L'expérience faisait voir encore que si des masses d'air égales étaient chargées de poids inégaux, leur force de ressort s'accroissait proportionnellement à ces mêmes poids, par une même augmentation de chaleur. Ainsi une masse d'air, qui étant d'abord chargée d'une pression de trente pouces, avait acquis un surcroît de force de ressort égal à dix pouces, dans le passage d'une temperature modérée à celle de l'eau bouillante, en acquerrait un égal à vingt pouces, lorsque la pression primitive était de 60 pouces.

Amontons, en appliquant la théorie à ces principes, avait apperçu le hen qui les unissait, soit entr'eux, soit avec les résultats de Mariotte, que nous avons exposé la dernière fois, sur le rapport entre les degrés de contraction de l'air et les poids dont il est chargé.

Car lorsque, dans les expériences de Mariotte, des masses d'air inégales que l'on supposait toujours avoir été prises dans le même etat de densité, supportaient des poids égaux; elles se contractaient proportionnellement aux volumes qu'elles avaient d'aboid; d'où il suit, qu'après la contraction, elles conservaient la même densité; en sorte que si le volume de l'une d'elles était primitivement de quatre pouces cubes, etqu'il se trouvât réduit à trois pouces celle dont le volume répondait d'abord à huit pouces cubes, n'en occupait lu que six. Or, lorsqu'on appliquait à ces mesures, également serrées, un même degré de chaleur, le seu n'agissait pas plus pour écarter les molécules de l'une que celle de l'autre, et ainsi l'augmentation de la fin e de ressort qui dépendait de cet écartement devait être la même.

D'une autre part, des masses d'air égales, chargées de poids inégaux, se contractaient dans le rapport de ces poids, et lorsqu'on leur appliquait un même degré de chaleur, plus il y avait de particules d'air ramassées dans un même espace, et plus l'effort de la chaleur pour les écarter était considérable; et ainsi l'augmentation de la force de ressort devait suivre le rapport des condensations, c'est-à-dire, qu'elle était proportionnelle aux forces comprimantes.

Si l'on considère qu'Amontons écrivait en 1702, à l'époque d'une physique qui a vieilli de bien des manières, on conviendra qu'il y avait beaucoup de finesse d'esprit dans ses vues, qu'on croirait nées parmi celles qui ont la fraîcheur des derniers tems.

Nous ne devons pas omettre que c'était gencore Amontons qui le premier avait observé ce phénomène remarquable que présente l'eau parvenue une fois à l'ébullition, en cessant de s'échausser, quelque long-tems qu'on la laisse sur le seu, et quelle que soit l'activité de ce seu.

Amontons conçut l'idée d'appliquer ces différentes découvertes à la construction d'un thermomètre comparable, au moyen duquel on pût transmettre, disait-il, à la postérité, les observations que l'on au, rait faites sur la température des différens climats; au lieu que jusqu'alors les divers instrumens de ce genre n'avaient aucune relation entr'eux, et n'offraient que des indications locales et isolées. L'exposé que nous allons faire du procédé d'Amontons servita à donner une idée de celui qu'il avait employé pour déterminer l'augmentation de ressort que l'air acquerrait par l'action de la chaleur.

Il se servait d'un tube dont la partie intérieure, qui était recourbée, se terminait par une boule. La branche ouverte avait environ quarante-sept pouces de hauteur. Il ch ississait, pour construire son thermomètre, la température modérée dont nous avons parlé, c'est à-dire, celle du printems ou de l'automne. Par un procéde ingénieux, qui consistait à souder avec

du mastic, au haut de la branche ouverte un second tube pareillement recourbé, et qui avait un rensement près de l'endroit de sa jonction avec l'autre tube, il parvenait à introduire dans celui ci environ vingthuit pouces de mercure, et en même-tems à condenser l'air rensermé dans la boule, de manière que le niveau sûtsitué vers la naissance de cette même boule. On enlevait alors le tube qui avait servi à introduire le mercure, et il ne restait plus qu'à appliquer le premier sur une planche divisée en pouces et en lignes, à partir du niveau.

On avait eu soin de donner à la boule un diamètre incomparablement plus grand que celui du tube; et ainsi lorsque l'air, renfermé dans cette boule, venait à s'échauffer, par la température de l'atmosphère, il s'étendait, à la vérité, dans la branche la plus courte, et forçait une partie du mercure qu'elle renfermait à passer dans la branche la plus longue. Mais la quantité de la dilatation pouvant être négligée, à cause de la grande capacité de la boule, le volume de l'air n'était pas sensé avoir diminué; en sorte que l'augmentation de ressort, qui était mesurée par l'allongement de la colonne de mercure, était sensiblement proportionnelle à l'accroissement de la force de ressort.

L'air intérieur avait donc à supporter, au moment de la construction, une pression d'environ cinquantesix pouces, savoir la pression de l'atmosphère, et celle des vingt-huit pouces de mercure introduits dans le tube. Le même air, en passant à la chaleur de l'eau houillante, aurait été capable de soutenir une pression d'environ soixante et quatorze pouces, c'est à dire, d'un tiers plus forte que celle de cinquante-six pouces. C'était là le terme fixe auquel se rapportait la construction de l'instrument, de manière que la hauteur de la colonne faisait convaître que la température correspondante approchait plus ou moins de celle de l'eau bouillante.

Quoique la quantité d'air re nfermée dans la boule sât indifférente, cependant il convenzit, pour rendre les différens thermomètres plus comparables, de prendre des boules dont le diamètre fût toujours dans le même rapport avec celui du tube, ce qui ajoutait à la difficulté de la construction. D'ailleurs la température moyenne d'où l'on partait, n'offrait pas un terme assez fixe. Il fallait de plus, en consultant l'instrument, avoir égard à la hauteur du baromètre, pour faire la correction qu'exigeait la variation de cette colonne au-dessus ou au-dessous de vingt-huit pouces. Enfin ce thermomètre devenait embarassant par la grandeur de ses dimensions. Mais c'était le premier dont l'exécution eût été dirigée vers la véritable perfection de cet instrument, et il renfermait un terme fixe de chaleur auquel les physiciens sont revenus, malgré Réaumur qui lui avait donné l'exclusion.

Nous voici arrivés à celui de tous les phénomènes de l'air, dans la connaissance duquel la marche de la physique ait été la plus tardive. On sait que l'eau, exposée à découvert dans un vase, diminue peu-à peu de volume, et que ses molécules, à mesure qu'elles abandonnent la masse, s'élèvent dans l'atmosphère. Cet effet est connu sous le nom d'évaporation. Mais par quel mécanisme la nature le produit elle? Ici les

physiciens se partageaient entre différentes opinions, qui tendaient toutes à donner au seu la principale influence dans le phénomène, soit parce que l'on confondait l'évaporation avec la vaporisation, soit parce qu'on avait d'ailleurs observé qu'il s'évaporait une plus grande quantité d'eau, lorsque l'air était plus échauffé.

Les uns pensaient que les molécules de l'eau extrêmement divisées par le seu, et acquérant une augmentation considérable de surface, eu égard à leur volume, donnaient prise à l'air pour s'emparer d'elles, en les heurtant et en les enveloppant dans les contours des petites lames spirales dont il était composé. Selon d'autres, le seu, en dilatant les molécules de l'eau, les rendait spécifiquement plus légères que l'air; ensorte que leur ascension dans ce fluide n'était qu'un phénomène ordinaire d'hydrostatique.

Au milieu de ce conslit d'opinions auxquelles nous pourrions encore ajouter d'autres aussi peu sondées, le vrai mot avait échappé à Muschenbrock. « L'air et l'eau, dit ce célèbre physicien, s'attirent réciproquement, et sont dissous l'un par l'autre. Aussi-tôt que les parcelles de l'eau commencent à se séparer, elles sont attirées par l'air, dans lequel elles se dispersent, comme il arrive dans toutes les dissolutions, où il y a de même mêlange et dispersion de parties ». Mais Muschenbrock se contente d'indiquer cette cause, et lui sait le tort de lui en associer plusieurs autres.

Il était réservé à Leroi, de Montpellier, de présenter cette cause dans toute sa généralité, d'en rendre l'existence palpable, de la suivre dans ses différences modifications, et de montrer ainsi, sous un nouveau jour, la simplicité du tableau de la nature, en faisant rentrer un de ses phénomènes, les plus étendus, sous la puissance universelle de l'attraction.

Toute la doctrine de ce physicien se réduit au principe suivant. L'air dissout l'eau, de la même manière et avec les mêmes circonstances que l'eau dissout les sels; ensorte que comme l'eau en s'échaussant devient capable de dissoudre une nouvelle quantité de sel, et abandonne, en se refroidissant, une partie de celui qu'elle avait dissous; ainsi à proportion que l'air s'échausse ou se refroidit, son point de saturation monte ou s'abaisse à l'égard de l'eau.

Les expériences qui ont offert à l'auteur la preuve de ce principe, sont de celles qui se répètent spontanément tous les jours. Elles avaient été vues millé fois; mais personne ne les avait encore regardées.

L'auteur exposa sur sa fenêtre une bouteille de verre blanc exactement bouchée, par une température de vingt degrés au-dessus de zéro de Réaumur. Quelque tems après, le thermomètre étant descendu pendant la nuit à quinze degrés, il s'apperçut qu'une partie de l'eau contenue dans l'air dont la bouteille était remplie, s'était déposée en forme de goutelettes, sur ses parois supérieures qui, étant les plus exposées, avaient dû se refroidir les premières. Cette espèce de rosée devint beaucoup plus abondante, lorsque le thermomètre fut descendu à six degrés. L'air en se réchauffant pendant le jour, dissolvait ensuite l'eau qui s'était précipitée pendant la nuit. Cet air représentait tout le reste de l'atmosphère; le vase, soumis

à l'expérience, ne faisait que montrer aux yeux ce qui se passait ailleurs d'une manière insensible. Cette expérience, variée de plusieurs manières, avec toutes les attentions convenables pour la rendre décisive, a donné constamment des résultats analogues.

Leroi a cherché ensuite le moyen de déterminer le degré de saturation de l'air relatif à un état donné de l'atmosphère. Pour y parvenir, il versait dans un grand gobelet de crystal bien sec par dehors, de l'eau assez froide pour occasionner sur les parois extérieures, refroidies par le voisinage de cette eau, un précipité de celle qui était en dissolution dans l'air environnant; à mesure que la température de l'eau s'élevait d'un demi degré, il versait cette eau dans un nouveau vase, et observait le terme où le précipité s'arrêtait. Ce terme indiquait le degré de saturation de l'air. L'auteur a reconnu, à l'aide de cette expérience, que la direction et la force du vent faisaient varier très-sensiblement le degré de saturation, qu'il était plus bas par le vent de nord que par celui de nord-ouest, et que dans l'un et l'autre cas, la force du vent contribuait encore à l'abaisser.

Souvent, après que l'expérience a prononcé sur la cause d'un phénomène, diverses circonstances dont on n'avait point été d'abord assez frappé, prennent tout-à-coup l'empreinte de cette cause, et tout ce que l'on observe semble la nommer. Ainsi lorsque dans un jour où l'atmosphère est chargée d'humidité, par un ciel que nous appelons pur et serein, on se représente deux substances aussi différentes en densité que l'air et l'eau, tellement unies, que leur combinaison conserve

une parfaite transparence, on reconnaît un des caractères les plus marqués d'une véritable dissolution, et une image de l'eau qui reste combinée avec une certaine quantité de sel sans rien perdre de sa limpidité.

Nous pouvons concevoir maintenant la différence qui existe entre l'évaporation et la vaporisation. La première est l'effet de la force attractive que l'eau exerce sur l'air; la chaleur n'intervient que secondairement pour augmenter cette attraction. L'autre est produite par la force répulsive mutuelle des molécules de l'eau convertie en fluide élastique: la chaleur en est l'agent principal et immédiat; et l'air, loin de la seconder, lui oppose un obstacle, non-seulement par la pression, mais encore parce qu'en prolongeant l'évaporation, il occasionne un refroidissement qui est contraire à la vaporisation.

Nous citerons, à ce sujet, une expérience curieuse, qui a été faite dans des fours où l'on entretenait une température beaucoup au-dessus de quatre-vingts degrés, et où l'on avait placé différens vases remplis d'eau. L'évaporation était si abondante, à cause de la grande chaleur de l'air, que le refroidissement qu'elle produisait dans l'eau, maintenait ce liquide à une température au-dessous de quatre-vingts degrés, et l'empêchait de parvenir à l'ébullition.

L'évaporation est d'autant plus abondante, toutes choses égales d'ailleurs, que l'eau, en se présentant à l'air par une plus grande surface, multiplie davantage ses points de contact avec ce fluide. Muschenbrock a trouvé, il est vrai, qu'à surfaces égales. l'eau, rensermée dans un vase plus profond, s'évaporait plus

Legens. Tome IV.

promptement que dans un vase plus court. Mais cette différence paraît provenir de ce que l'eau, qui est alors composée d'un plus grand nombre de couches, depuis le fond jusqu'à la surface, étant plus lente à suivre les variations de la température qui, en général, tend davantage à s'abaisser qu'à monter, cette eau perd moins promptement la chaleur qu'elle a une fois acquise, et qui est favorable à l'évaporation. Aussi la différence dont il s'agit n'est-elle sensible qu'en plein air; elle devient nulle, lorsqu'on fait l'expérience dans un appartement.

La glace est aussi susceptible d'évaporation, mais d'autant moins qu'elle est plus froide. Si Ganteron, de Montpellier a cru appercevoir le contraire, c'est probablement parce qu'il a fait ses expériences par un vent très sec, qui augmentait plus la faculté dissolvante, en renouvellant les contacts, que le froid ne tendait à la diminuer. Cependant Muschenbrock et Wallerius ont observé que l'évaporation de l'eau augmentait pendant la congélation. Mais cet effet n'est qu'instantané; il provient de la chaleur qui se développe alors, et qui, en passant dans l'air environnant, telève sa température.

D'après le principe établi par les expériences de Leroi, plusieurs autres phénomènes, dont l'observation est samilière, s'expliquent avec une extrême facilité. Ainsi dans les tems de gelée, où l'air du dehors est plus froid que celui des appartemens, la couche d'air intérieur en contact avec les vîres, en se refroidissant par la retraite du calorique, qui passe aisément à travers leur petite épaisseur, se dessaisit d'une partie de

l'eau qu'elle tenait en dissolution, d'où il il arrive que les vîtres se mouillent en dedans. C'est le contraire dans le tems de dégel, où la température extérieure est plus haute, ce qui fait dire que l'on a froid dans les appartemens; l'humidité alors paraît en dehors sur les vîtres. On conçoit aussi pourquoi l'haleine des animaux, plus chaude pendant l'hiver, que l'air où elle se répand, devient visible sous la forme d'une fumée produite par l'eau qu'elle abandonne en se refroidissant. Toute la nature est pleine de ces sortes de faits, dont il sera aisé, au premier coup-d'œil, de saisir l'analogie avec les précédens.

# GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE.

#### MONGE, Professeur.

L'OBJET dont nous allons nous occuper, est de nature à être traité avec beaucoup plus de facilité par le secours de l'analyse, que par la simple contemplation des propriétés de l'étendue; mais les résultats auxquels il conduit, peuvent être utiles à des artistes que nous ne devons pas supposer familiarisés avec les opérations analytiques: nous allons donc essayer de les présenter en n'employant que des considérations géométriques; cette méthode introduira la clarté qui lui est particulière, mais aussi elle apportera de la lenteur dans la marche.

Les surfaces, par rapport à leurs courbures, peuvent être divisées en trois grandes classes. La première comprend celles qui dans tous leurs points n'ont aucune courbure; les surfaces de ce genre se réduisent au plan, qui d'ailleurs peut être placé d'une manière quelconque dans l'espace. La seconde classe renferme toutes celles qui dans chacun de leurs points n'ont qu'une seule courbe; ce sont en général les surfaces développables, dont par-tout deux élémens consécutifs peuvent être regardés comme faisant partie d'une surface conique, même en regardant la grandeur de ces élémens comme indéfinie dans le sens de la génératrice de la surface conique. Enfin toutes les autres surfaces courbes composent la troisième classe; dans chacun de leurs points elles ont deux courbures distinctes et qui peuvent varier l'une indépendamment de l'autre. Commençons par considérer les surfaces courbes les plus simples, et d'abord les surfaces cylindriques.

Soit ABFE, (fig. 47) une surface cylindrique indéfinie à base quelconque, sur laquelle on considère un point L pris arbitrairement. Par ce point concevons la droite génératrice CLG, et une section JLK faite par un plan perpendiculaire à la génératrice; cette section sera parallèle et sémblable à la base de la surface. Enfin, par le point L concevons à la surface la normale LP; cette normale sera perpendiculaire à la génératrice CG, et par conséquent dans le plan de la section JLK, de plus elle sera perpendiculaire à la tangente de la section au point L; ou, ce qui comprend à-la-fois les deux conditions, elle seraper-

pendiculaire au plan tangent à la surface en L. Cela posé, si l'on prend sur la surface deux autres points infiniment voisins du point L, l'un M sur la génératrice CG, l'autre N sur la section perpendiculaire, et si par chacun de ces points on mène une nouvelle normale à la surface, ces deux normales MQ, NP, seront chacune dans un même plan avec la première normale LP; mais ces plans seront différens pour les deux dernières normales. En effet, le plan tangent à la surface en L étant aussi tangent en M, les deux droites LP et MQ sont perpendiculaires au mêmo plan; elles sont donc parallèles entre elles et par conséquent dans un même plan. Ces droites parallèles peuvent être regardées comme concourant à l'infini. Quant aux normales LP, NP, elles sont évidemment comprises dans le plan de la section perpendiculaire; elles concourent donc en un certain point P de ce plan: ainsi les deux plans qui contiennent les trois normales deux à deux sont nonseulement dissérens, mais perpendiculaires à l'autre.

Actuellement quelqu'autre point Oque l'on prenne sur la surface, infiniment voisin du premier point L, si par ce point on conçoit à la surface une normale OQ; cette normale ne sera pas dans un même plan avec la première normale LP, et par conséquent ne pourra la rencontrer. Car si par le point O l'on conçoit une nouvelle section i Q k perpendiculaire à la surface, et qui coupe quelque part en un point M la droite génératrice qui passe par le point L, la normale OQ sera dans le plan de cette section. Les deux normales LP, et OQ seront donc dans

deux plans parallèles, et ne pourront être ellesmêmes dans un même plan, à moins qu'elles ne soient parallèles entr'elles. Or elles ne sont point parallèles; en effet si l'on conçoit la normale au point M, nous avons vu que cette normale MQ sera parallèle à LP: mais elle ne sera pas parallèle à OQ; donc les normales LP et OQ ne sont point parallèles entr'elles; donc elles ne sont pas dans un même plan; donc elles ne peuvent jamais se rencontrer.

On voit donc que, si après avoir mené par un point quelconque d'une surface cylindrique, une normale à la surface, on veut passer à un point infininiment voisin pour lequel la nouvelle normale soit dans un même plan avec la précédente, et puisse la rencontrer même à l'infini, si cela est nécessaire, on ne peut le faire que dans deux sens différens; 1°. en suivant la direction de la droite génératrice de la surface, et alors la nouvelle normale rencontre la première à l'infini; 2°. en suivant la section perpendiculaire à la surface, et alors la nouvelle normale rencontre la première en un point, dont la distance dépend de la courbure de la base dans le point correspondant; enfin, que ces deux directions sont entr'elles à angles droits sur la surface.

Les deux points de rencontre des trois normales sont donc les seuls centres de courbure possibles de l'élément que l'on considère sur la surface; les deux plans différens qui passent par la première normale et par chacune des deux autres, indiquent le sens de chacune de ces courbures; les distances du point de la surface aux deux points de rencontre des nor-

males sur les rayons des deux courbures; et l'on voit que dans les sursaces cylindriques, un de ces rayons étant toujours infini, tandis que la grandeur de l'autre dépend de la nature de la base de la surface, pout chacun des points, il n'y a qu'une courbure finie; l'autre est toujours infiniment petite ou nulle.

Ce que nous venons de dire peut s'appliquer facilement à toutes les surfaces développables, dont deux élemens consécutifs même indéfinis dans le sens de la direction de la droite génératrice, peuvent toujours être considérés comme faisant partie d'une certaine surface cylindrique. Passons maintenant au cas général des surfaces courbes quelconques.

Soit ABCD, (fig. 48), une surface courbe quelconque, sur laquelle on considère un point L pris à volonte, et par ce point L soit conçue une droite F L f tangente à la surface; la position de cette droite ne sera pas déterminée, elle pourra être menée d'une manière quelconque dans le plan tangent à la surface au point L. Puis concevons que la droite F f. se meuve de manière qu'elle soit toujours parallèle à elle même, et qu'elle soit toujours tangente à la surface courbe; elle engendrera par son mouvement une certaine surface cylindrique E eg G, dont la base dépendra de la forme de la surface courbe, et qui touchera cette surface courbe dans une courbe LCKAL, engendrée elle-même par le mouvement du point de contact de la droite génératrice avec la surface courbe. Cette courbe de contact LCKAL est en général à double courburc.

Dans le cas très particulier de la surface courbe

du second degré, c'est-à-dire, de la surface, qui, étant coupée par un plan quelconque, produit toujours une section conique, la ligne de contact avec une surface cylindrique qui l'enveloppe, est toujours une courbe plane, quelle que soit d'aiileurs la direction de la génératrice de la surface cylindrique.

Dans le cas un peu plus général où la surface courbe est engendrée par le mouvement d'une ligne courbe plane, fixe dans son plan, mais mobile avec lui, lorsqu'il roule sur deux surfaces courbes données, pour chaque point de la surface, il existe une direction à donner à la droite génératrice, pour que la surface cylindrique engendrée par le mouvement de cette droite, touche la surface courbe dans une courbe plane; et cette direction doit être telle que la droite soit toujours perpendiculaire au plan mobile, lorsqu'il passe par le point que l'on considère. Les surfaces de révolution en sont un cas particulier. En effet, si par un point quelconque d'une surface de révolution, on conçoit une droite tangente à la surface, et perpendiculaire au plan du méridien qui passe par ce point; et si l'on suppose que cette droite se meuve de manière qu'elle soit toujours tangente à la surface, et perpendiculaire au plan du même méridien, le point de contact de la ligne avec la surface parçourra la circonférence du méridien, et la droite engendrera une surface cylindrique qui touchera la surface de révolution dans la circonfésence même du méridien, et par conséquent dans une courbe plane.

Pour tout autre cas, une surface cylindrique circons-

erite à une surface quelconque, touche cette surface dans une courbe LCKAL qui est à double courbure,

La droite F L f ayant d'abord été menée d'une manière arbitraire dans le plan tangent à la surface au point L, si par le point L on conçoit la tangente L'U " à la courbe de contact LCKAL, cette tangente sera, avec la ligne droite génératrice FLf, un angle FLU qui dépendra et de la nature de la surface courbe, et de la direction arbitraire donnée à la droite FLf. Concevons, ce qui est toujours possible dans chaque cas particulier, que la direction de la droite FLf change, sans que cette droite cesse d'être tangente à la surface au point L. et que, d'après cette nouvelle direction, elle se meuve parallèlement à elle-même en touchant toujours, la surface; elle engendrera par son mouvement une autre surface cylindrique circonscrite à la surface, qui la touchera dans une autre ligne de contact à double courbure: cette nouvelle courbe de contact passera encore par le point L, et sa tangente en ce point fera, avec la nouvelle direction de la droite génératrice, un angle différent du premier angle FLU. Concevons enfin qu'on ait ainsi fait varier la direction de la droite génératrice, jusqu'à ce que la surface cylindrique, engendrée par cette droite, touche la surface dans une courbe de contact, dont la tangente en L soit perpendiculaire à la droite génératrice.

Cela posé, soit ALMB (fig. 49), une portion de surface courbe quelconque, sur laquelle on considère d'abord un certain point L; soit FLJ la droite tangente à la surface en L, et dont la direction soit prise de

Actuellement ces deux directions sont en général les seules pour lesquelles cet effet puisse avoir lieu; c'est à-dire, que si sur la surface courbe on passe dans toute autre direction à un point O, infiniment voisin du point L, et que si par ce point on mêne à la surface la normale OQ, cette normale ne sera pas dans un même plan avec la normale LP, et ne pourra par conséquent la rencontrer,

En effet, concevons que la seconde surface cylindrique ait été inclinée de telle manière, que sa lignode contact avec la surface passe par le point O, l'arc-ON de cette ligne de contact se confondra avec l'arc de la section COMD perpendiculaire à la surface cylindrique; les deux normales en O et en M à la surface, seront aussi normales à la surface cylindrique, elles seront dans le plan de la section perpendiculaire; elles se concentreront quelque part en un point Q, mais la normale OQ ne rencontrera pas la normale LP. Car pour que ces deux normales se rencontrassent, il faudrait que le point Q de la normale coincidat avec le point R, dans lequel cette normale rencontre LP; ce qui en général n'arrive pas, parce que cela suppose une égalité entre les courbures des deux arcs LM et LN; et ce qui ne peut avoir lieu que pour certains points de quelques surfaces courbes. Par exemple, la courbure de la surface de la sphère étant la même dans tous les sens, suivant quelque direction que l'on passe d'un de ses points à un autre infiniment proche, les normales menées par ces deux points sont toujours dans un même plan; et cette surface est la seule pour laquelle cette propriété convienne à tous des points. Dans les sutfaces de révolution pour lesquelles la courbe génératrice coupe l'axe perpendiculairement, la courbure au sommet est encore la même dans tous les sens, et deux normales consécutives sont toujours dans un même plan; mais cette propriété n'a lieu que pour le sommet. Enfin, il existe des surfaces courbes, dans lesquelles cette propriété a lieu pour une suite de points qui forment une certaine courbe sur la surface : mais cela n'arrive que pour les points de cette courbe; et pour tous les autres points de la surface, la nouvelle normale ne peut rencontrer la première, à moins que le point de la surface par lequel elle passe, ne soit pris suivant l'une des deux directions que nous avons définies.

Il suit delà qu'en général une surface quelconque n'a, dans chacun de ses points, que deux courbures; que chacune de ces courbures a son centre particulier, son rayon particulier, et que les deux arcs sur les quels, se prennent ces deux courbures sont à angles droits sur la surface. Les cas particuliers pour les quels, comme dans la sphère, et dans les sommets de surfaces de révolution, deux normales consécutives quelconques se rencontrent, ne sont pas une exception à cette proposition. Il résulte seulement que pour ces cas les deux courbures sont égales entr'elles, et que les directions suivant les quelles on doit les estimer sont indifférentes.

Quoique les deux courbures d'une surface courbe soient assujetties l'une à l'autre par la loi de la génération de la surface, elles éprouvent d'un point de la surface à l'autre des variations qui peuventêtre dans le même sens ou dans des sens contraires. Nous ne pouvons

pas entrer, à cet égard, dans de très-grands détails, qui deviendraient beaucoup moins pénibles pat le secours de l'analyse; nous nous contenterons d'observer que pour certaines surfaces, telles que les sphéroïdes, dans chaque point les deux courbures sont dans le même sens, c'est-à-dire, qu'elles tournent leurs convexités du même côté; que pour quelques autres surfaces, dans certains points, les deux courbures sont dans des sens opposés, c'est-à-dire, que l'une présente sa concavité, et l'autre sa convexité du même côté: la surface de la gorge d'une poulie est dans ce cas; que pour quelques autres surfaces dans tous les points, les deux courbures sont dans des sens opposés : la surface, engendrée par le mouvement d'une ligne droite, assujettie à couper toujours trois autres droites données arbitrairement dans l'espace est dans ce cas; enfin, que dans une surface particulière ces deux courbures opposées sont, pour chaque point, égales entr'elles. Cette surface est celle dont l'aire est un minimum.

Passons maintenant à quelques conséquences qui suivent les deux courbures d'une surface courbe, et qu'il est important de faire connaître aux artistes.

Soit (fig. 50) une portion de surface courbe quelconque, sur laquelle nous considérions un point L pris arbitrairement, et soit conçue la normale à la surface en L. Nous venons de voir que l'on peut passer, suivant deux directions différentes, du point L à un autre M ou L', pour lequel la nouvelle normale rencontre la première; et que ces deux directions sont à angles droits sur la surface. Soient donc LM et LL' ces deux directions rectangulaires en L. Du point M qui passera par le point L. La série des points M, M',

on pourra de même passer dans deux directions différentes à un autre point N ou M', pour lequel la normale rencontre la normale en M, et soient MN et MM' ces deux directions rectangulaires en M. En opérant de même pour le point N, on trouvera les deux directions NO et NN' rectangulaires en N; pour le point O, l'on aura les deux directions OP, OO', et ainsi de suite. La série des points L, M, N, O, P... etc., pour lesquels deux normales consécutives sont toujours dans un plan, formera sur la surface courbe une ligne courbe, qui indiquera perpétuellement le sens d'une des deux courbures de la surface, et cette courbe sera une ligne de première courbure, qui passera par le point L. Si l'on opère pour le point L', comme on l'a fait pour le point L, on pourra d'abord passer, suivant deux directions rectangulaires, à un nouveau point M'. ou L'", pour lequel la nouvelle normale rencontre la normale en L', et on trouvera de même une nouvelle série de points L', M', N', O', P'.. etc., qui formeront sur la surface courbe une autre ligne de première courbure, qui passera par le point L'. En opérant de même pour la suite des points L'', L'", L'", trouvés comme L', L'', on aura denouvelles lignes de première courbure L" M" N" O' P", L" M" N" O' P" ... etc., qui passeront par les points respectifs L", L", L""... etc., et qui diviseront la surface courbe en zônes. Mais la suite des points L, L', L'', L''', pour lesquels deux normales consécutives sont encore dans un plan, formera sur la surface courbe une autre courbe qui indiquera perpétuellement le sens de l'autre courbure de la surface, et cette courbe sera la ligne de seconde courbure:

M", M",... etc., formera une autre ligne de seconde courbure, qui passera parle point M; la série des points N, N', N", N".... formera une nouvelle ligne de seconde courbure qui passera par le point N, et ainsi de suite, et toutes les lignes de seconde courbuse diviseront la surface courbe en d'autres zones. Enfin, toutes les lignes de première courbure couperont à angles droits toutes les lignes deseconde courbure, et ces deux systèmes de lignes courbes diviseront la surface en élémens rectangulaires; et cet effet aura lieu, nonseulement si ces lignes sont infiniment proches, comme nous l'avons supposé, mais même quand celles d'un même systême seraient à des distances finies les unes des autres. Avant que d'aller plus loin, nous aisons en apporter un exemple, avec lequel les élèves sont déjà familiarisés.

Si l'on coupe une surface quelconque de révolution pas une suite de plans menés par l'axe, on aura une suite de sections qui seront les lignes d'une des courbures de la sursace; car pour qu'une courbe soit ligne de courbure d'une surface, il faut qu'en chacun de ses points, l'élément de surface cylindrique qui toucherait la surface dans l'élément de la courbe, ait sa droite génératrice perpendiculaire à la courbe : or, cette condition a évidemment lieu ici, non-seulement en chaque point de la courbe pour un élément de surface cylindrique particulière, ce qui serait suffisant, mais même par rapport à toute la courbe pour une même surface cylindrique. De plus, si l'on coupe la même surface de révolution par une suite de plans perpendiculaires à l'axe, on aura une seconde suite de sections, les lignes de l'autre courbure; car si par un point quelconque d'une de ces sections, on conçoit la tangente au méridien de la surface, et si l'on suppose que cette tangente se meuve parallèlement à elle-même, pour engendrer l'élément d'une surface cylindrique tangent à la surface, l'élément de la surface cylindrique touchera la surface de révolution dans l'arc de cercle, et cet arc sera perpendicu'aire à la droite génératrice. Ainsi, pour une surface quelconque de révolution, les lignes de courbure sont, pour une espèce de courbure, les méridiens de la surface, et pour l'autre courbure, les parallèles; et il est évident que ces deux suites de courbes se coupent toutes à angles droits sur la surface.

(Fig. 50.) Si par tous les points d'une des lignes de courbure LMNOP d'une surface courbe on conçoit des normales à la face, nous avons vu que la seconde normale rencontrera la première en un certain point, que la troisième rencontrera la seconde en un autre point, et ainsi de suite; le systême de ces normales, dont deux consécutives sont toujours dans un même plan, sorme donc une surface développable, qui est par-tout perpendiculaire à la surface courbe, et qui la coupe suivant la ligne de courbure. Cette ligne de courbure étant elle-même par tout perpendiculaire aux normales qui composent la surface développable, est aussi une ligne de courbure de cette dernière sursace. L'arrête de rebroussement de la surface développable, arrête qui est formée par la suite des points de rencontre des normales consécutives, et à laquelle toutes les Leçons. Tome IV.

normales sont tangentes, est une des développées de la courbe LMNOP; elle est le lieu des centres de courbure de tous les points de cette courbe, et elle est aussi celui des centres d'une des courbures de la surface pour les points qui sont sur la ligne LMNOP. Si l'on fait la même observation pour toutes les autres lignes de courbure de la même suite, telles que L'M'N'O'P', L'M''N'O'P'... etc. toutes les normales de la surface courbe pourront être regardées comme composant une suite de surfaces développables, toutes perpendiculaires à la surface, et le systême des arrêtes de rebroussement de toutes ces surfaces développables formera une surface courbe qui sera le lieu de tous les centres d'une des courbures de la surface courbe.

Ce que nous venons de remarquer pour une des deux courbures de la surface, a également lieu pour l'autre. En effet, si par tous les points L, L', L', L'".... etc. d'une des lignes de l'autre courbure, on conçoit des normales à la surface, ces droites seront consécutivement deux à deux dans un même plan; leur systême formera une surface développable, qui sera par-tout perpendiculaire à la surface, et qui la rencontrera dans la ligne de courbure LL'L"L"... qui sera elle-même une ligne de courbure de la surface développable. L'arrête de rebroussement de cette dernière surface sera le lieu des centres de courbure de la ligne LL' L" L", et en même tems celui des centres de seconde courbure de la susface courbe pour 'tous les points de la ligne LL'L" L". Il en sera de même pour toutes les normales menées par les points des autres lignes de courbure MM'M'M'",NN'N'"... En sorte que toutes les normales de la surface courbe

pourront être regardées de nouveau comme composant une seconde suite de surfaces développables, toutes perpendiculaires à la surface; et le système des arrêtes de rebroussement de toutes ces nouvelles surfaces développables, formera une seconde surface courbe, qui sera le lieu des centres de la seconde courbure de la surface.

Dans quelques cas particuliers, les surfaces des centres des deux courbures d'une même surface courbe sont distinctes, c'est-à dire, qu'elles peuvent être engendrées séparément, ou qu'elles ont leurs équations séparées. On en a un exemple dans les surfaces de révolution, pour lesquelles une de ces surfaces se réduit à l'axe même de rotation, et pour lesquelles l'autre est une autre surface de révolution, engendrée par la rotation de la développée plane du méridien autour du même axe. Mais le plus souvent, et dans le cas général, ces deux surfaces ne sont point distinctes, elles ne peuvent être engendrées séparément; elles ont la même équation, et elles sont deux nappes différentes d'une même surface courbe.

On voit donc que toutes les normales d'une surface courbe peuvent être considérées comme les intersections de deux suites de surfaces développables, telles que chacune des surfaces développables rencontre la surface courbe perpendiculairement, et la coupe suivant une courbe qui est en même tems ligne de courbure de la surface courbe et ligne de courbure de la surface développable, et que chacune des surfaces développables de la première suite, coupe toutes celles de la seconde suite en ligne droite et à angles droits.

Voyons actuellement quelques exemples de l'utilité dont les généralités peuvent être dans certains arts. Le premier changement sera pris dans l'architecture.

Les voûtes construites en pierres de taille sont composées de pièces distinctes auxquelles on donne le nom générique de voussoirs. Chaque voussoir a plusieurs faces qui exigent la plus grande attention dans l'exécution; 1º. la face qui doit faire parement, et qui devant être une partie de la surface visible de la voûte, doit être exécutée avec la plus grande précision, cette face se nomme douelle; 20. les faces par lesquelles les voussoirs consécutifs s'appliquent les uns contre les autres, on les nomme généralement joints. Les joints exigent aussi la plus grande exactitude dans leur exécution; car la pression se transmettant d'un voussoir à l'autre perpendiculairement à la surface du joint, il est nécessaire que les deux pierres se touchent par le plus grand nombre possible de points, afin que pour chaque point de contact, la pression soit la moindre, et que pour tous elle approche le plus de l'égalité. Il faut donc que dans chaque voussoir les joints approchent le plus de la véritable surface dont ils doivent faire partie; et pour que cet objet soit plus facile à remplir, il faut que la surface des joints soit de la nature la plus simple et de l'exécution la plus susceptible de précision. C'est pour cela que l'on fait ordinairement les joints plans; mais les surfaces de toutes les voûtes ne comportent pas cette disposition, et dans quelques-unes on blesserait trop les convenances dont nous parlerons dans un moment, si l'on ne donnait pas aux joints une surface court e Dans co cas

faut choisir parmi toutes les surfaces courbes qui pourraient d'ailleurs satisfaire aux autres conditions, celles dont la génération est la plus simple, et dont l'exécution est plus susceptible d'exactitude. Or, de toutes les surfaces courbes, celles qu'il est plus facile d'exécuter sont celles qui sont engendrées par le mouvement d'une ligne droite, et sur tout les surfaces développables; ainsi, lorsqu'il est nécessaire que les joints des voussoirs soient des surfaces courbes, on les compose, autant qu'il est possible, de surfaces développables.

Une des principales conditions auxquelles la forme des joints des voussoirs doit satisfaire, c'est d'être par-tout perpendiculaires à la surface de la voûte que ces voussoirs composent. Car, si les deux angles qu'un même joint fait avec la surface de la voûte étaient sensiblement inégaux, celui de ces angles qui excéderait l'angle droit serait capable d'une plus grande résistance que l'autre; et dans l'action que deux voussoirs consécutifs exercent l'un sur l'autre, l'angle plus petit que l'angle droit, serait exposé à éclater; ce qui, au moins, déformerait la voûte, et pourrait même altérer sa solidité, et diminuer la durée de l'édifice. Lors donc que la surface d'un joint doit être courbe, il convient de l'engendrer par une droite qui soit par-tout perpendiculaire à la surface de la voûte; et si l'on veut de plus que la surface du joint soit développable, il faut que toutes les normales à la surface de la voûte, et qui composent, pour ainsi dire, le joint, soient consécutivement deux à deux dans un même plan. Or, nous venous de voir

que cette condition ne peut être remplie, à moins que toutes les normales ne passent par une même ligne de courbure de la surface de la voûte; donc, si les surfaces des joints des voussoirs d'une voûte doivent être développables, il faut nécessairement que ces surfaces rencontrent celle de la voûte dans ses lignes de courbure.

D'ailleurs, avec quelque précision que les voussoirs d'une voûte soient exécutés, leur division est toujours apparente sur la surface; elle y trace des lignes tres-sensibles, et ces lignes doivent être soumises à des lois générales, et satissaire à des convenances particulières, selon la nature de la surface de la voûte. Parmi les lois générales, les unes sont relatives à la stabilité, les autres à la durée de l'édifice; de ce nombre est la règle qui prescrit que les joints d'un même voussoir soient rectangulaires entr'eux, par la même raison qu'ils doivent être euxmêmes perpendiculaires à la surface de la voûte. Aussi les lignes de division des voussoirs doivent être telles que celles qui divisent la voûte en assises, soient toutes perpendiculaires à celles qui divisent une même assise en voussoirs. Quant aux convenances particulières, il y en a de plusieurs sortes, et notre objet n'est pas ici d'en faire l'énumération; mais il y en a une principale, c'est que les lignes de division des voussoirs qui, comme nous venons de le voir, sont de deux espèces, et qui doivent se rencontrer toutes perpendiculairement, doivent aussi porter le caractère de la surface à laquelle elles appartiennent. Or, il n'existe pas de lignes sur la surface courbe, qui puisse

remplir en même tems toutes ces conditions que les deux suites de lignes de courbure, et elles les remplissent complètement. Ainsi la division d'une voûte en voussoirs doit donc toujours être faite par des lignes de courbure de la surface de la voûte; et les joints doivent être des portions de surfaces développables formées par la suite des normales à la surface qui, considérées consécutivement, sont deux à deux dans un même plan; ensorte que pour chaque voussoir, les surfaces des quatre joints et celle de la voûte soient toutes rectangulaires.

Avant la découverte des considérations géométriques, sur lesquelles tout ce que nous venons de dire est fondé, les artistes avaient un sentiment confus des lois auxquelles elles conduisent; et, dans tous les cas, ils avaient coutume de s'y conformer. Ainsi, par exemple, lorsque la surface de la voûte était de révolution, soit qu'elle fût en sphéroïde, soit qu'elle fût en berceau tournant, ils divisaient ses voussoirs par des méridiens et par des parallèles, c'est-à-dire, par les lignes de courbure de la surface de la voûte.

Les joints qui correspondaient aux méridiens étaient des plans menés par l'axe de révolution; ceux qui correspondaient aux parallèles, étaient des surfaces coniques de révolution autour du même axe; et ces deux espèces de joints étaient rectangulaires entr'eux, et perpendiculaires à la surface de la voûte. Mais, lorsque les surfaces des voûtes n'avaient pas une génération aussi simple; et quand leurs lignes de courbure ne se présentaient pas d'une manière aussi

marquée. comme dans les voûtes en sphéroïdes allongés, et dans un grand nombre d'autres, les artistes ne pouvaient plus satisfaire à toutes les convenances; et ils sacrifiaient, dans chaque cas particulier, celles qui leur présentaient les difficultés les plus grandes.

Il serait donc convenable que, dans chacune des écoles de géométrie descriptive, établie dans les districts, le professeur s'occupât de la détermination et de la construction des lignes de courbure des surfaces, employées ordinairement dans les arts. afin que dans le besoin, les artistes qui ne peuvent pas consacrer beaucoup de tems à de semblables recherches, pussent les consulter avec fruit, et profiter de leurs résultats.

Le second exemple que nous rapporterons sera pris dans l'art de la gravure.

Dans la gravure les teintes des différentes parties de la surface des objets représentés, sont exprimées par des hachures que l'on fait d'autant plus fortes ou d'autant plus rapprochées, que la teinte doit être plus ob cure.

Lorsque la distance, à laquelle la gravure doit être vue, est assez grande pour que les traits individuels de la hichure ne soient pas apperçus, le genre de la hachure est à-peu-près indifférent; et quel que soit le contour de ces traits, l'artiste peut toujours les forcer et les multiplier, de manière à obtenir la teinte qu'il desire et à produire l'effet demandé. Mais, et c'est le cas le plus ordinaire, quand la gravure est destinée à être vue d'assez près pour que les contours des traits de la hachure soient apperçus; la forme de

ces contours n'est plus indifférente. Pour chaque objet, et pour chaque partie de la surface d'un objet. il y a des contours de hachures plus propres que tous les autres, à donner une idée de la courbure de la surface; ces contours particuliers sont toujours au nombre de deux, et que que sois les graveurs les emploient tous deux à la-fois, lorsque pour forcer plus facilement leurs teintes, ils croisent les hachures. Ces contours, dont les aristes n'ont encore qu'un sentiment confus, sont les projections des lignes de courbures de la surface qu'ils veulent exprimer. Comme les surfaces de la plûpart des objets ne sont pas susceptibles de définition rigoureuse, leurs lignes de courbures ne sont pas de nature à être déterminées, ni par le calcul, ni par des constructions graphiques. Mais, si dans leur jeune âge, les artistes avaient été exercés à rechercher les lignes de courbure d'un grand nombre de surfaces différentes, et susceptibles de définitions exactes, ils seraient plus sensibles à la forme de ces lignes et à léur position, même pour les objets moins déterminés; ils les saisiraient avec plus de précision, 'et leurs ouvrages auraient plus d'expression.

Nous n'insisterons pas sur cet objet, qui ne présente peut-être que le moindre des avantages que les arts et l'industrie retireraient de l'établissement d'une école de géométrie descriptive dans chacun des districts de la république.

## QUARANTE-DEUXIÈME SÉANCE.

(22 Germinal)

#### ART DE LA PAROLE.

SICARD, Professeur.

Dans la séance précédente, nous avons commencé l'analyse des opérations de l'œil organique qui devait nous conduire à la première opération de l'œil intellectuel. Nous n'avons pas eu le tems d'arriver jusques-là. Nous allons voir un élève sourd-muet qui va faire des questions par signes à un autre, qui les écrira sur la planche, et qui fera les réponses tout seul. J'espère que nous aurons le tems aujourd'hui d'arriver jusqu'au mot idée qui doit être, comme je l'ai annoncé, le premier anneau de la chaîne des opérations intellectuelles. Ces détails sont un peu longs, je vous l'avoue; mais une fois que nous serons parvenus à cette première opération de l'esprit, cela ira beaucoup plus vîte, et l'instruction du sourd-muet sera sans contredit d'un plus grand intérêt.

Vous pouvez remarquer que, lorsque l'élève sait les réponses, celui qui l'interroge ne sait pas des signes. La réponse est toute entière du jeune ensant qui écrit (1'. Il lui a sait écrire:

<sup>(1)</sup> Ce jeune enfant est THOURON, de la Rochelle, fils d'un père qui a tout quitté pour voler à la désense de la patrie, et qui est encore armé pour son pays.

Tu vois mon portrait, (c'était la dernière question); à présent il lui demande:

Touches-tu mon corps?

- R. Non, je ne touche pas ton corps.
- D. Quel corps de moi vois-tu?
- R. Je vois le corps de toi, long, large, profond, non.

Vous savez que le sourd-muet met la négation après la chose qu'il doit nier; c'est la manière anglaise, qui est aussi celle du sourd-muet. Lorsque la qualité est présentée la première, elle est bien plus facile à nier.

R. Je vois le corps de toi, long, large, profond; non; vivant, non; respirant, non.

Comme il y a à cette séance un voyageur suédois qui ne connaît pas cette méthode, il faut que vous me permettiez quelques développemens déjà donnés, et qui sont nécessaires à quelqu'un qui assiste pour la première fois à un pareil exercice. Je lui dirai que les signes qui se font ne sont pas des signes de lettres, ni des signes de mots, mais des signes d'idées. Chaque signe est la peinture d'une idée. Comme les idées sont peintes par des mots, le sourdmuet écrit un mot à la place de l'idée que lui rappelle le signe de son répétiteur (x).

Voici la demande:

- D. Avec quoi est peint mon corps?
- R. Ton corps est peint avec portrait.

(L'élève regarde son maître, pour voir s'il a bien dit). Toutes les sois qu'un élève regarde, après avoir répondu, il ne sait pas; car il doute s'il a bien ré-

<sup>(1)</sup> Ce répétiteur est Massieu,

pondu: quand même il aurait bien répondu, il ne sait pas. Il faut donc trouver un moyen pour lui faire faire une réponse à peu près la même. La première, quoique bonne, n'est pas bonne, par cela seul que l'élève ne sait pas qu'ellè est bonne; c'est que nous ne savons bien une chose, que lorsque nous avons la conviction intime de la vérité et des convenances, et qu'il n'y a de véritables connaissances, que celles qui sont trouvées par la raison. Ainsi, il m'arrive souvent une chose très-extraordinaire, c'est qu'en donnant une leçon à mes élèves, ils ont trouvé quelquefois ce que je veux leur faire trouver; et, malgré cela, la leçon se continue, se prolonge sur le même objet, parce qu'ils n'ont pas trouvé ce que je leur faisais chercher, qu'ils l'ont deviné.

Il a répondu; Ton corps est peint avec couleurs. Ainsi la réponse est juste.

- D. Sur quoi est peint mon corps?
- R. Ton corps est peint sur toile.

Voici la série des questions, avec les réponses.

- D. Tu vois mon portrait. (C'est d'abord une proposition; ensuite il a fait cette question-ci.)
  - D. Touches-tu mon corps?
  - R. Non, je ne touche pas ton co:ps.
  - D. Quel corps de moi vois-tu?
- R. Je vois le corps de toi, long, large, profond, non; vivant, non; respirant, non.
  - D. Avec quoi est peint mon corps?
  - R. Ton corps est peint avec couleurs.
  - D. Sur quoi est peint mon corps?
  - R. Ton corps est peint sur toile.
- D. Vois tu mon portrait en fer mant les yeux?

- R. Non, je ne vois pas ton porti
- D. Vois-tu mon corps?
- R. Non, je ne vois pas ton corps
- D. Souviens-tu mon corps? (1)
- R. Oui, je souviens ton corps.
- D. Vois-tu mon corps dans toi?
- R. Oui, je vois ton corps dans moi.

Cela nous mène pas à pas au résultat. Il ne faut pas y aller, sans expliquer cette irrégularité de la langue : Souviens-tu mon corps? J'ai dit que, dans les commencemens de l'éducation du sourd-muet, il fallait établir des règles assez générales, pour embrasser toutes les généralités des analogies, sans aucune exception. Ainsi nous n'avons absolument que des formes actives. Il dit: Souviens-tu mon corps? Pour lui apprendre ce mot venir, voici comme je m'y suis pris. Ce mot-ci marcher a été notre point de départ. Puis nous avons appris le mot aller, qui vient après marcher, puis son contraire, qui est venir, et ensuite les mots sous-venir, dans lesquels nous trouvons deux idées. C'est comme s'il disait : Viens-tu mon corps ? prends-tu mon corps du lieu où il était, et le fais-tu venir sous toi? Voilà comme il entend cette idée: Oui, je vois ton corps dans moi. Nous ne sommes pas bien loin du résultat.

Voici des questions qui sont faites à l'élève par le

<sup>(1)</sup> Cette forme de phrase, conforme à la grammaire de l'homme de la nature, qui ne connaît que des verbes actifs, par-tout où il y a réellement une opération du corps, de l'esprit ou du cœur, paraîtra une faute à ceux qui ne jugeront que d'après la grammaire de l'homme civilisé.

qu'on arrive à la plus difficile, avec autant de facilité qu'on monte du sol d'où l'on part, à la première marche d'un escalier.

Tu souviens mon corps, Tu vois mon corps dans toi. Tu idées mon corps.

Ainsi, souvenir le corps de quelqu'un, voir en soi le corps de quelqu'un, c'est véritablement en avoir l'idée; c'est donc ce qu'on appellerait idéer, si ce mot là était français.

Nous sommes, comme vous voyez, arrivés au mot idéer. Le sourd-muet sait aussi bien que nous, ce que c'est qu'une idée. Ce sera l'objet de la séance prochaine.

## C H I M I E.

## BERTHOLLET, Professeur.

L'oxigène nous a présenté dans l'acide nitrique toutes les propriétés qui sont indépendantes de l'état élastique: nous allons le suivre dans une combinaison, où son action sera encore plus isolée et plus énergique.

C'est à Scheelle qu'est dû l'acide mutiatique oxigéné, dont nous allons nous occuper; mais quelquesunes de ses propriétés ont échappé au génie de ce chimiste, pa ce que des essais imparfaits lui ayant persuade qu'il ne se combinait que très peu avec l'eau, et que ses propriétés étatent altérées par cette union, il ne l'a presque examiné que dans l'état de gaz; d'ailleurs il ne s'est servi pour se guider, que de la supposition du phlogistique, de sorte qu'il n'a regardé l'acide muriatique oxigéné, que comme un acide privé de phlogistique, et tendant à savir celui que contenaient les autres substances, pour se tétablir dans son premier état, en se saturant de ce principe.

L'acide muriatique oxigéné; a pour base l'acide muriatique, qui jusqu'à présent, n'a point été décomposé, et qui doit par conséquent être considéré comme une substance simple, par les chimistes qui ne veulent asseoir leurs opinions que sur des faits constatés, surtout lorsqu'il s'agit de la composition des corps.

L'acide muriatique n'a été connu pendant long-tems que sous la forme liquide: Cavendish observa le premier son état gazeux; mais Priestley sit voir que c'était son état naturel, et qu'il ne devenait liquide que par sa combinaison avec l'eau ou avec quelqu'autre liqueur.

Le gaz acide muriatique doit être recueilli sur le mercure; il pèse environ 0,655 grains le pouce cube: il s'unit à l'eau facilement, et par le simple contact. Kirwan a sait absorber 794 pouces cubiques à 13099 grains d'eau; la liqueur qui en est résultée a pesé 1920 grains: elle avait une pesanteur spécifique de 1,225; d'où il résulte qu'en ajoutant à l'excès de pesanteur spécifique dû à l'acide, le poids d'un volume d'eau égal à celui qu'il occupe dans cet état, et en supposant que l'eau, en se combinant, ne s'est pas concentrée, ce qui est assez probable dans le cas où une affinité peu sorte agit, la pesanteur spécifique de l'acide muriatique, tel qu'il est dans l'état liquide, est 3195;

X

Leçons. Tome IV.

d'où il résulte encore que le gaz, en passant par cet état, est réduit à peu-près aux deux millièmes de son volume.

Lorsque l'eau est saturée d'acide muriatique, elle forme une liqueur qui répand des vapeurs blanches, parce que les dernières portions de cet acide sont faiblement retenues, et très-disposées à l'état élastique. Elles sont déterminées à le prendre par le contact de l'air atmosphérique, dont elles enlèvent l'eau pour repasser avec elle à l'état liquide : c'est là la cause des vapeurs blanches qu'on apperçoit, lorsqu'on ouvre un flacon rempli d'acide muriatique concentré, sur-tout lorsque la température devient plus élevée; carl'augmentation de l'élasticité diminue l'effet de l'action que l'eau exerce sur lui. Dans cet état, on l'appelle acide muriatique fumant.

Lorsque l'acide muriatique liquide est échauffé, il abandonne l'eau en grande partie, pour prendse l'état gazeux, qu'il conserve si on le reçoit sur du même, lorsqu'on le dégage d'une mercure; de combinaison, qui est ordinairement le muriate de soude ou le sel marin, par le moyen d'un acide qui ait une plus forte affinité avec sa base, tel que l'acide sulfurique, dont on se sert presque toujours pour cet objet; il prend l'état de gaz qui se réduit, au contact de l'air atmosphorique, eu vapeurs blanches, qui ne disparaissent que lorsque saturées d'eau, elles se sont concentrées en liquide. Il prend encore l'état de gaz dans les dissolutions métalliques, soit pas la chaleur qui est produite par la dissolution, soit par celle qu'on emploie pour la favoriser; mais alors il est mêlé avec du gaz hydrogène qui vient de la

décomposition de l'eau produite par le métal qui s'est oxigéné : on l'en sépare par l'eau qui le dissout, et qui laisse le gaz hydrogène; c'est dans cet état que Cavenilish l'a d'abord observé.

Vous ne perdrez pas de vue cette disposition à l'état élastique, lorsque, dans un cours élémentaire, vous ferez connaître les procédés par lesquels on le sépare de ses bases, et les appareils dont on se sert pour le combiner à l'eau avec le moins de perte, et sur-tout lorsque vous expliquerez les variations apparentes de ses affinités dans les changemens de température.

L'acide muriatique, soit dans l'état liquide, soit sous forme gazeuse, n'a aucune action sensible sur le gaz oxigène; il faut que celui-ci ait perdu son élasticité, pour se combiner avec lui. On prend donc, pour opérer cette combinaison, une substance métallique qui contienne beaucoup d'oxigène : l'oxide de manganèse est celle qui est la plus propre à cette opérations on mêle, dans un matras ou une cornue, une partie de cet oxide bien choisi, avec quatre parties d'acide muriatique sumant, ou six parties d'acide muriatique d'une concentration ordinaire; on voit promptement, sur tout lorsque l'acide muriatique est concentré, se dégager un gaz jaune : c'est le gaz acide muriatique oxigéné; lorsque le dégagement diminue, on le savorise par l'action de la chaleur, qu'on augmente peu-àpeu jusqu'à l'ébulition.

Au lieu d'acide muriatique, on peut employer l'acide sulfurique, le muriate de soude et l'oxide de manganèse; l'acide sulfurique agit d'abord sur le muriate de soude, et en sépare l'acide muriatique qui

porte son action sur l'oxide de manganèse; on emploie une partie d'oxide de manganèse, deux parties de sel, et trois parties d'acide sulfurique concentré, qu'on étend d'un volume à-peu-près égal d'eau.

Le gaz est suffoquant : on ignore sa pesanteur spécifique; il se dissout dans l'eau beaucoup moins facilement que le gaz acide muriatique, mais beaucoup plus facilement, et en plus grande quantité, que le gaz acide carbonique. On se sert donc, pour cette combinaison, d'un appareil qui conduit le gaz dans le fond de l'eau, qui multiplie la surface de l'eau, pour que celui qui s'élève au-dessus se combine avec elle, et qui, opposant à son issue, le poids de cette même eau, savorise l'absorption par la compression qui en résulte. Welter a imaginé des appareils ingénieux pour satisfaire aux différentes indications qu'on a à remplir dans cette opération et dans plusieurs autres. Lorsque l'eau est imprégnée de gaz, elle forme l'acide muriatique oxigéné. Cette combinaison se fait, sans que le gaz laisse dégager sensiblement de la chaleur:

Dans cette opération, l'acide muriatique dissout l'oxide de manganèse; mais comme cette dissolution n'exige pas toute la quantité d'oxigène qui se trouve dans l'oxide, une partie de l'oxigène en est séparée, à l'aide de l'affinité d'une partie de l'acide muriatique, qui forme avec elle la combinaison que nous examinons.

Une autre cause favorise cette combinaison: c'est l'action du calorique qui est chassé de la combinaison d'oxide de manganèse et d'acide muriatique, et qui passe dans celle de l'acide muriatique et de l'oxigène: de-là vient que lorsque le premier effet est produit, on a besoin d'employer la chaleur, même jusqu'à l'ébullition, pour fournir le calorique qui manquerait à la combinaison qui doit se former.

Rien n'est hypothétique dans cette explication; car, 1°. l'oxide de manganèse contient beaucoup d'oxigène: on peut en chasser une grande partie par la chaleur seule; et, après cela, cet oxide ne peut produire que très-peu d'acide muriatique oxigéné; 2° nous retrouverons l'oxigène et l'acide muriatique, dans l'acide muriatique oxigéné; 3°. les propriétés de l'acide muriatique oxigéné nous prouveront que l'oxigène est pourvu d'une quantité de calorique, à-peuprès égale à celle qu'il contient dans l'état élastique: or les oxides métalliques ne contiennent pas l'oxigène dans cet état; car les métaux brûlent avec un dégagement de beaucoup de chaleur, et même avec flamme, et les propriétés de l'oxide de manganèse n'annôncent pas qu'il diffère en cela des autres oxides.

Si, dans l'opération, on reçoit le gaz dans une eau qui soit peu au-dessus du degré de température de la glace, il s'en dissout beaucoup moins; mais il prend une forme concrète: il tombe, peu-à-peu, au fond de la liqueur, en cristaux jaunâtres, ou il reste fixe au tube conducteur qui, pour prévenir l'engorgement, doit être large; alors la liqueur est beaucoup moins colorée: un peu de chaleur rend l'état élastique à la substance devenue solide, et elle se dissout; une chaleur trop élevée empêche le gaz de se dissoudre dans l'eau, ou-l'en chasse; c'est vers

dix dégrés de température que l'eau se sature le

L'acide muriatique oxigéné est donc, indépendamment de l'eau, une combinaison de l'oxigène avec l'acide muriatique; et en effet, nous avons vu que cette liqueur, exposée à la lumière, laissait dégager un gaz qui avait toutes les propriétés du gaz oxigène; et qu'après cela, il ne restait qu'une eau imprégnéé d'acide muriatique simple : le concours des faits que nous allons examiner, confirme cette vérité.

Les métaux ne se dissolvent dans les acides que lorsqu'ils sont réduits à l'état d'oxide; de-là vient que ceux qui ont la propriété de se dissoudre dans l'acide muriatique, décomposent l'eau et en chassent l'hydrogène, pour entrer en combinaison avec cet acide: mais avec l'acide muriatique oxigéné, il n'y a point de décomposition de l'eau, point de dégagement de gaz hydrogène, et par conséquent point d'effervescence; ainsi le fer et le zinc, qui d'ailleurs ont la propriété de décomposer l'eau, sans le secours d'une autre affinité, se dissolvent paisiblement dans l'acide muriatique oxigéné, parce que cet acide leur cède l'oxigene dont ils ont besoin, et le résultat est le même que si on eût fait usage d'acide muriatique ordinaire.

Les dissolutions métalliques et les précipités qu'on en fait par les alkalis, ont des couleurs et des propriétés différentes, selon la proportion d'oxigène qu'ils contiennent; l'acide muriatique oxigéné versé dans ces dissolutions ou agité avec les oxi les métalliques, leur donne les couleurs qui sont dues à une forte

oxigénation; ainsi l'oxide de cuivre qui contient peu d'oxigène, est bleu, celui qui en contient beaucoup est verd, et l'acide muriatique oxigéné fait passerpromptement l'oxide bleu au verd : le fer prend, selon les proportions d'oxigène, une couleur bleue, verte, rouge, jaune: l'acide muriatique oxigéné le fait passer successivement par ces nuances. Le mercure sur tout prend des propriétés très-différentes, et qu'il importe à la médecine de bien apprécier, selon les proportions d'oxigène, et selon celles d'acide muriatique avec les quelles il se combine ; par l'acide muriatique oxigéné, on fait une série de combinaisons qui représente ce qu'on appelle dans les pharmacies, panacie mercurielle, mercure doux, précipité blanc, sublimé corrosif, série à laquelle répond la causticité de ces substances.

Le soufre en se brûlant, c'est-à-dire, en se combinant avec l'oxigène, se change en acide sulfurique; l'acide muriatique oxigéné produit aussi ce changement sur - tout lorsqu'il est en combinaison avec l'alkali, c'est-à-dire, dans l'état de sulfure; le phosphore est également changé en acide phosphorique, mais le changement ne se fait pas facilement dans la liqueur.

L'acide muriatique oxigéné change les couleurs minérales, comme nous l'avons vu; mais il sait disparaître les couleurs végétales : celles-ci lui enlèvent l'oxigène; de sorte que la liqueur épuisée par leur action, ne montre plus que les propriétés d'une eau imprégnée d'un peu d'acide muriatique. Les parties colorantes résistent diversement à l'action de l'oxigène, tout comme exposés à l'air, sur-tout lorsque son action

est savorisée par la lumière solaire, elles disparaissent plus ou moins promptement.

Si, après avoir sait évaporer la liqueur, on examine l'état où les parties colorantes sont réduites, on trouve qu'elles ont éprouvé les mêmes changemens que leur aurait sait subir une légère combustion; elles sont charbonnées; l'esset est sur-tout très-sensible avec la dissolution d'indigo par l'acide sulfurique, avec la dissolution de noix de galle, dont il se précipite même des parties charbonneuses, et avec la dissolution des parties colorantes du chanvre et du lin par la potasse.

L'acide muriatique oxigéné cède donc l'oxigène aux parties colorantes, celles-ci agissent d'abord par une affinité collective; dans cet état de combinaison, leur couleur disparaît; mais, avec le tems, et sur-tout par l'action de la chaleur, l'oxigène se combine avec l'hydrogène par une affinité isolée, forme de l'eau, et laisse les parties colorantes dans un état

charbonné.

On a cherché à faire une application utile aux arts, de ces observations.

- 1°. L'acide muriatique oxigéné produisant sur les couleurs des effets analogues à ceux de l'air, on peut s'en servir pour déterminer le degré de solidité des couleurs; mais comme son action est trés-vive, il ne faut employer, pour cette épreuve, qu'une liqueur très-affaiblie.
- 20. On peut s'en servir pour juger de la quantité de parties colorantes qui se trouvent dans une substance tinctoriale; aiusi, comme les différens indigos

contiennent une plus ou moins grandé quantité de parties colorantes de même espèce, on peut évaluer le rapport de cette quantité, en dissolvant dans l'acide sulfurique des poids égaux des espèces d'indigo qu'on veut comparer, et en mesurant les quantités d'acide muriatique oxigéné que chaque dissolution étendue d'une égale quantité d'eau exige pour être amenée au même point de destruction. Par la même raison, une dissolution d'indigo peut aussi servir à mesurer les forces comparatives des acides muriatiques oxigénés, plus ou moins concentrés.

3°. Le fil ou la toile écrue de chanvre et de lin ont leurs filamens couverts de parties colorantes qui en déguisent la blancheur. Ces parties colorantes y tiennent par une véritable combinaison; mais l'oxigène, en s'y fixant, les rend solubles par les alkalis: de-là vient qu'on expose les fils et les toiles sur les prés, où les parties colorantes s'oxigenent, et qu'ensuite on les lessive pour dissoudre ces parties par l'afkali: on les sépare entièrement, en alternant ces opérations, et les filamens restent blancs ; mais l'acide muriatique oxigéné produit beaucoup plus promptement l'oxigenation. On abrège donc la longueur des opérations, en alternant l'action de l'acide muriatique oxigéné, et des lessives : il faut éviter, avec soin, d'employer une liqueur trop forte, et sur-tout des lessives très-concentrées; car élles attaquent et détruisent les filamens; mais, avec' les précutions convenables, le fil blanchi par ce moyen conserve plus de solidité que par, les procédés ordinaires. Je dois prévenir que, pout obtenir un beau blanc, il est bon de joindre à ce procédé une exposition de quelques jours sur le pré; car l'action du soleil paraît nécessaire, pour détruire une teinte jaune qui résiste davantage.

Le coton a des parties colorantes d'une autre nature, qu'on peut séparer par le moyen seul de la lessive et du savon; mais il blanchit avec beaucoup de facilité, par l'action alternative de l'acide muriatique oxigéné et des lessives.

On peut encore se servir des propriétés de l'acide muriatique oxigéné, soit pour détruire les couleurs altérées des toiles peintes, et les ramener au blanc, soit pour donner de l'éclat aux pâtes de papier, soit pour blanchir la cire jaune : on pourra en imaginer plusieurs autres applications.

Les effets de la combustion sont plus grands dans le gaz lui-même, que dans la liqueur; et d'abord si on le mêle avec du gaz nitreux, il se produit une rougeur considérable, et l'absorption est très-grande; de sorte que le gaz nitreux enlève l'oxigène au gaz muriatique oxigéné, avec les mêmes apparences que lorsque l'oxigène est dans l'état d'air vital, l'acide nitrique est reproduit, l'acide muriatique ramené à son état ordinaire, et leur mêlange forme de l'acide nitromuriatique, qui retient une partie du gaz nitreux en dissolution.

Fourcroy, qui rend autant de services au progrès de la science qu'à son enseignement, a fait voir en 1788, que la lumière était entretenue avec vivacité dans ce gaz, pourvu qu'on cût l'attention de ne pas se servir des premières portions qui se dégagent, parce qu'elles contiennent ordinairement de l'acide carbo-

nique et du gaz azote, provenant de l'oxide de manganèse; que ce phosphore brûlait dans le gaz à une température à laquelle il ne peut brûler même dans l'air vital, et que le gaz ammoniaque y brûlait lui-même avec flamme. Je me réserve d'exposer ailleurs ce qui concetne la décomposition de l'ammoniaque.

Vestrumb a fait connaître en 1790, d'autres combustions opérées dans le gaz muriatique oxigéné; il a fait voir que plusieurs métaux et plusieurs sulfures métalliques brûlaient avec flamme, lorsqu'on les jetait en poudre dans ce gaz.

Le résultat de cette combustion est une combinaison de l'oxide qui s'est formé, avec l'acide muriatique, ou avec l'acide provenant du soufre.

L'acide muriatique oxigéné épaissit les huiles dans lesquelles, on le fait passer dans l'état de gaz; il les rend brunes, et il est probable que si l'opération était poussée assez loin, elles finiraient par être réduites en charbon. Il est même probable que si l'opération était faite avec rapidité, l'huile s'enflammerait. L'oxigène se combine avec l'hydrogène des huiles, et forme de l'eau, en dégageant beaucoup de chaleur.

L'alcohol et l'éther sont pareillement décomposés par l'acide muriatique oxigéné, et ils le sont de la même manière que les huiles. Une grande chaleur se dégage, beaucoup d'eau se produit : le résidu de l'alcohol contient de l'acide acéteux qui s'est formé; plus loin cet acide se trouve détruit : on y trouve encore une substance brune, qui a l'odeur et la saveur du sucre brûlé, enfin, une huile épaisse et noire. J'avais pensé que ces substances n'étaient que dégagées de l'alcohol, dans

lequel elles préexistaient, et qu'elles n'étaient que désunies et altérées par la combustion que leur faisait éprouver l'oxigène; Lavoisier a remarqué, avec raison, qu'on devait les considérer comme des combinaisons qui se sont formées dans l'opération.

On réduit l'éther par le moyen du gaz muriatique oxigéné en eau, et en une petite portion d'huile qui pourrait encore être amenée à l'état de charbon; et on trouve, dans le résidu, des indices d'acide sulfurique, si c'est l'éther sulfurique qu'on a soumis à l'expérience.

Si l'on mêle un peude carbonate de potasse à l'acide muriatique oxigéné, il ne se fait point d'effervescence; cependant la couleur de la liqueur disparaît, et son odeur est fort diminuée; il s'est fait une combinaison triple entre l'acide muriatique oxigéné, l'acide carbonique et la potasse: l'alkali pur ou caustique supprime encore mieux l'odeur; mais si l'on fait évaporer la liqueur sur des charbons ardens, l'oxigène se dégage, et dans le premier cas, l'acide carbonique est aussi chassé, il ne reste qu'un simple muriate: si au contraire, la chaleur qui sert à l'évaporation est sans lumière, il se fait une combinaison nouvelle, comme dans l'opération que je vais décrire.

Qu'on fasse passer le gaz à travers une dissolution de carbonate de potasse ou de potasse caustique, il s'absorbe facilement: dans le premier cas, il se forme une combinaison triple entre la potasse, l'acide muriatique oxigéné, et l'acide carbonique; l'acide muriatique oxigéné perd sa couleur et une grande partie de son odeur; cependant il est faiblement retenu dans cette combinaison, et il conserve la propriété de dé-

truire très-promptement les couleurs: mais si l'on continue l'opération; l'acide carbonique se dégage, même celui qui teste toujours uni à l'alkali caustique, simplement préparé avec la chaux; si l'on se sert d'une dissolution rapprochée de potasse ordinaire, qui est composée de carbonate de potasse et de potasse pure, c'est cette dernière qui absorbé d'abord le gaz, et le carbonate de potasse se dépose en crystaux, qui finissent par être décomposés. Lorsque l'opération avance, on voit des crystaux qui ressemblent à des lames brillantes de mica se former dans la liqueur et se déposer. La saturation étant achevée, qu'on sépare les crystaux qui se sont déposés, qu'on fasse évaporer la liqueur, on retire encore de semblables crystaux, et sur la fin on obtient du muriate de potasse ordinaire, qui est à-peuprès six fois plus abondant que le premier sel, qui doit être crystallisé une seconde sois pour l'avoir dans l'état de pureté; sa purification est facile, parce que ce sel est beaucoup moins soluble dans l'eau que le muriate de potasse; sur-tout dans l'eau froide.

Ce sel est le muriate oxigéné de potasse : dans sa formation l'oxigène a abandonné la plus grande partie de l'acide muriatique, pour se concentrer dans une seule, qui n'est qu'à peu-près la huitième partie du total; car le muriate oxigéné de potasse ne fait qu'àpeu-près la sixième partie en poids de muriate de potasse, quoique l'oxigène soit une partie considérable de son poids, comme le prouve l'expérience suivante : si on pousse ce sel au feu, on retire, sur cent grains, environ soixante-cinq pouces cubiques dé gaz exigène, c'est-à dire, à-peu-près le tiers du poids. Le

gaz oxigène se dégage beaucoup plus facilement dans cette opération que dans la décomposition du nitre, et en prenant les précauions convenables, on l'obtient dans l'état de pureté; au lieu qu'on se rappelle que celui qui se dégage dans la décomposition du nitre, contient une proportion de gaz azote, qui croît sur la fin de l'opération. Le sel qui reste dans la comue est du muriate de potasse.

L'oxigène, en se concentrant ainsi avec une partie de l'acide muriatique, a contracté une adhérence plus forte que dans l'acide muriatique oxigéné; car le muriate oxigéné de potasse n'est plus décomposé par la lumière, il n'altère plus les couleurs.

L'acide, qui est dans le muriate oxigéné de potasse, n'est donc point ce que nous avons appelé acide muriatique oxigéné; c'est une combinaison, dans laquelle l'oxigène est en beaucoup plus grande proportion: la nomenclature n'a pu circonscrire les dénominations destinées à cette espèce de combinaison, aux principes sur lesquels elle est établie, par l'embarras qui résulte de la nature déjà acide de la base: l'analogie fait voir que l'acide muriatique oxigéné répond à l'acide sulfureux, l'acide muriatique au soufre, et l'acide muriatique suroxigéné, à l'acide sulfurique; ou enfaisant la comparaison avec l'acide nitrique, que l'acide muriatique oxigéné répond au gaz nitreux, l'acide muriatique oxigéné répond au gaz nitreux, l'acide muriatique à l'azote, et l'acide suroxigéné à l'acide nitrique.

Si l'on mêle de l'acide sulfurique concentré au muriate oxigéné de potasse, il se fait une explosion vive, qui prescrit beaucoup de précautions dans l'ex-

périence; l'oxigène reprend, en grande partie, son élasticité, et il se dégage une liqueur jaunâtre, qui paraît être une combinaison différente de l'acide muriatique oxigéné, parce qu'elle paraît contenir beaucoup moins d'oxigène: l'opération, trop tumultueuse, n'a pas permis jusqu'à présent de l'analyser avec soin.

L'acide suroxigéné n'est donc encore connu que dans son état de combinaison; il ne paraît pas quitter sa base alkaline pour enlever l'oxide aux nitrates d'argent et de plomb, comme le fait l'acide muriatique; il ne l'abandonne qu'en se décomposant : mais il est vraisemblable que si l'on trouve le moyen de le séparer, on aura une liqueur d'une activité extrême, dans laquelle l'oxigène se portera avec une vivacité inconnue dans les autres acides, sur toutes les substançes sur lesquelles il a de l'action.

Lorsqu'on fait éprouver au muriate oxigéné de potasse un frottement vif entre deux corps durs, il s'en dégage un peu de gaz oxigène et des étincelles lumineuses : on dirait qu'il s'y est accumulé plus de calorique que le gaz oxigène n'en peut tenir naturellement.

J'ai suivi la formation de l'acide muriatique oxigéné, et du muriate oxigéné de potasse, avec des détails qui n'appartiennent qu'à un ouvrage élémentaire, parce qu'on ne les trouve pas encore décrits avec le soin qui peut éviter de fausses tentatives à ceux qui veulent s'en procurer.

Le mêlange d'acide nitrique et d'acide muriatique que nous nommons acide nitromuriatique, et qu'on a appelé eau régale, parce qu'il a la propriété de dissoudre l'or que les anciens chimistes ont donné pour

roi aux métaux, a des propriétés qui paraissent, au premier coup-d'œil, contradictoires avec celles que nous avons établies, mais que la théorie peut facilement y ramener.

C'est l'acide muriatique qui se combine avec l'or, ainsi qu'avec le mercure et le platine; mais comment l'acide nitrique coopère-t-il à cette dissolution? Bergmann et Scheele ont expliqué son action par la supposition du phlogistique que l'acide nitrique enlève à l'acide muriatique. Ce dernier, devenu par-là acide muriatique déphlogistiqué, a la propriété de dissoudre l'or. Nous ne pouvons nous contenter de traduire cette explication, en substituant au phlogistique, que l'acide nitrique devait enlever, l'oxigène qu'il cède à l'acide muriatique, qu'il met par-là dans l'état d'acide muriatique oxigéné; car nous avons vu que l'oxigène était plus adhérent à l'azote qu'à l'acide muriatique, et nous devons chercher par quel concours de forces il peut lui être enlevé dans l'action de l'acide nitro muriatique.

Lorsqu'on mêle l'acide nitrique et l'acide muriatique, il se produit une effervescence assez vive, et le mêlange se colore peu-à-peu jusqu'au rouge foncé. Si l'on reçoit dans un vase, à travers l'eau, le gaz qui se dégage, on reconnaît que c'est le gaz acide muriatique oxigéné; si l'on jette de la chaux ou de l'alkali dans la liqueur devenue rouge, il s'en exhale beaucoup de gaz nitreux; cette liqueur n'altère pas d'ailleurs les couleurs comme l'acide muriatique oxigéné.

L'acide nitro muriatique a donc la propriété de se, combiner, avec une quantité considérable de gaz nitreux,

nitreux, et c'est l'affinité qu'il a avec le gaz nitreux, qui détermine l'abandon que l'acide nitrique fait d'une portion de son oxigène à une petite partie de l'acide muriatique, qui alors ne reste pas dans la liqueur, mais qui s'exhale en acide muriatique oxigéné, et qui produit l'odeur de l'acide nitromuriatique. Lorsque l'acide nitromuriatique est saturé de gaz nitreux, il ne se forme plus d'acide muriatique oxigéné, et il ne se fait plus d'effervescence; mais celle-ci se renouvelle, en élevant la température. Si l'on se sert d'acide nitreux fumant, il se forme moins d'acide muriatique oxigéné, parce que le gaz nitreux qui existe sert déjà à saturer l'acide nitromuriatique.

Lorsque l'or, ou le platine, ou le mercure, sont dissous par l'acide nitromuriatique, ce n'est donc pas l'acide muriatique oxigéné qui agit sur eux, car il s'exhale à mesure qu'il se forme, mais c'est le métal qui agit d'un côté sur l'oxigène de l'acide nitrique, d'un autre côté sur l'acide muriatique; de sorte qu'en même-tems il s'oxide par l'acide nitrique, et se laisse dissoudre par l'acide muriatique.

On obtient encore les mêmes effets, si au lieu d'acide nitromuriatique, on emploie un mêlange de nitrate dans l'acide muriatique ou de muriate dans l'acide nitrique. De-là résultent les différentes compositions d'acide nitromuriatique, dont on fait usage dans les arts sous différens noms.

L'acide muriatique peut, à l'aide de la chaleur, décomposer le nitrate de potasse, quoiqu'il ait moins d'affinité avec la potasse que l'acide nitrique, pendant que celui ci agit par une affinité collective, parce

qu'une partie de l'acide muriatique agit sur l'oxigène, et sorme avec lui de l'acide muriatique oxigèné, pendant qu'une autre partie se combine avec la base alkaline, qui n'a qu'une faible affinité avec l'acide nitreux.

Quelques-uns ont prétendu que l'acide muriatique oxigené devait sa couleur, et même ses propriétés à l'oxide de manganèse, qu'il tenait en dissolution. Celui qui se forme dans le mêlange d'acide nitrique et d'acide muriatique, ne peut être soupçonné de contenir de manganèse, et cependant il a la même couleur et les mêmes propriétés. Lorsqu'on a conduit avec précaution l'opération faite avec l'oxide de manganése et qu'on décompose par l'action de la lumière, l'acide muriatique oxigène qui en provient, on n'observe pas de trace de manganèse. Bien plus, si l'on ajouie quelques gouttes d'une dissolution de manganèse dans l'acide muriatique oxigéné, l'oxide abandonne l'acide muriatique, qui se combine avec l'eau; il se sature d'oxigène, il se précipite, et il décompose ainsi l'acide muriatique oxigéné; il arrive quelquesois dans les opérations peu soignées, qu'il passe un peu de dissolution dans le récipient où le gaz s'unit à l'eau, et alors on voit bientôt un précipité brun se former.

Nous nous occuperons, dans la première séance, des propriétés chimiques de l'atmosphère, et des épreuves eudiométriques.

## LITTÉRATURE.

## LAHARPE, Professeur.

Nous avons entendu Démosthènes dans les deux genres d'éloquence, le judiciaire et le délibératif; et nous avons vu que dans l'un et dans l'autre, sa logique était également pressante, et ses mouvemens de la même impétuosité. Cicéron procède en général d'une manière différente : il donne beaucoup aux préparations; il semble ménager ses forces, en multipliant ses moyens; il n'en néglige aucun, non-seulement de ceux qui peuvent servir à sa cause, mais même de ceux qui ne vont qu'à la gloire de son art; il ne veut rien perdre, et n'est pas moins occupé de lui que de la chose. C'est sans doute pour cela que Fenélon, dont le tact est si délicat, présérait Démosthènes, comme allant plus directement au but. Quintilien, au contraire, paraît présérer Cicéron, et l'on sait qu'entre deux orateurs d'une telle supériorité, la présérence est plutôt une affaire de goût que de démonstration. Telle a toujours été ma manière de penser sur ces sortes de comparaisons, si souvent ramenées dans les entretiens et dans les discussions littéraires. J'ai toujours dit que ce qui importait, ce n'était pas de décider une prééminence qui sera toujours un problème, attendu la valeur à peu-près égale des motifs pour et contre, et la diversité des esprits;

mais de bien saisir, de bien apprécier les caractères distinctifs et les mérites particuliers de l'un et de l'autre. A cet égard, je puis rendre compte d'une impression que j'ai éprouvée, qui me paraît une vérité que notre révolution m'a révélée, et qui pourrait mettre d'accord ceux qui contestent sur la primauté entre ces deux orateurs.

Jusques-là j'avais toujours préséré Cicéron, et je le présère encore comme écrivain. Mais depuis que j'ai vu des assemblées délibérantes, j'ai cru sentir que la manière de Démosthènes serait peut-être plus puissante dans ses effets que celle de Cicéron.

Remarquez que tous deux ne sont plus pour nous, à proprement parler, que des écrivains; nous ne les entendons pas, nous les lisons; ils ne sont plus là pour nous persuader, mais pour nous plaire. Philippe et Eschyne, Antoine et Catilina sont jugés, il y a long tems. c'est Cicéron et Démosthencs que nous jugeons, et cette différente de point de vue est grande; car pour les Grecs et pour les Romains, c'était de la chose qu'il s'agissait avant tout, et ensuite de l'orateur. Tous deux ont eu les mêmes succès, et ont exercé le même empire sur les ames; mais aujourd'hui je conçois très-bien que Cicéron, qui a toutes les sortes d'esprit et toutes les sortes de style, doit être plus généralement goûté que Démosthènes, qui n'a pas cet avantage. Cicéron est devant des lecteurs; il leur donne plus de jouissances diverses; il peut l'emporter : devant des auditeurs, nul ne l'emporterait sur Démosthènes, parce qu'en l'écoutant il est impossible de ne pas dire à tout moment, il

2 raison; et certainement c'est-là le premier but de l'art oratoire.

Ne pourrait-on pas encore observer d'autres motifs de disparité, tirés de la difference des gouvernemens et du caractère des peuples, à qui tous deux avaient affaire. Il n'y avait dans Athènes qu'une seule puissance, celle du peuple : c'était une démocratie absolue, telle que Rousseau la voulait exclusivement pour les petits états: il la croyait impossible dans les grands, parce qu'il n'y en avait pas même eu d'exemple: il n'en sera que plus beau à la France d'en donner le premier modèle au Monde, et de répondre à Rousseau, comme un homme de sens répondit à un sophiste qui niait le mouvement : il marcha. Le peuple athénien était volage, inappliqué, amoureux du repos, idolâtre des plaisirs, confiant dans sa puissance et dans son ancienne gloire. Il avait besoin d'être fortement remué; et quoique la manière de Démosthènes fût, sans doute, le résultat des qualités naturelles de son talent, elle dut aussi être modifiée, jusqu'à un certain point, par la connaissance qu'il avait du caractère de ses auditeurs; et cette étude était trop importante pour échapper à un homme d'un aussi excellent esprit que le sien. Il songea donc principalement à frapper fort sur cette multitude inattentive, sachant bien que s'il lui donnait le tems de respirer, s'il lui permettait de s'occuper des agrémens de son style et des beautés de sa diction, tout était perdu: les Athéniens étaient capables d'oublier tout ce qu'il leur disait, pour s'extasier sur ses phrases, et faire parade de leur bon goût, en se récriant sur le sien.

Il le savait si bien, qu'à la fin de la harangue, dont j'ai mis une grande partie sous vos yeux, et qui lui attira beaucoup d'applaudissemens, il leur adressa ces derniers mots: "Eh! n'applaudissez pas l'orateur," n et faite ce qu'il vous conseille; car je ne saurais n vous sauver par mes paroles: c'est à vous de vous sauver par des actions."

Aussi, quand il avait entraîne le peuple, il avait tout fait: on le chargeait sur-le-champ de rédiger le décret, suivant la formule ordinaire, qui en laissait à l'orateur et l'honneur et le danger: De l'avis de Démosthènes, le Peuple d'Athènes, arrête et décrète, etc. Nous avons encore une foule de ces décrets conservée chez les historiens et les orateurs de la Grèce.

Il n'en était pas de même à Rome : il y avait une concurrence de pouvoirs et une complication d'inté-<sup>1</sup>êts divers à ménager. Quoique la souveraineté résidât de fait dans le peuple, sans être théoriquement établie, comme elle l'a été chez les modernes, le gouvernement habituel appartenait au senat, si ce n'est dans les occasions où les tribuns portaient une affaire devant le peuple assemblé, et faisaient passer un plébiciste; et dans ce cas, le sénat même y était soumis. Pour ce qu'on appelait une loi, il fallait téunir le consentement du peuple et du sénat; et de-là ces fréquentes divisions entre les deux ordres, dans lesquelles le peuple eut presque toujours l'avantage, et ce qui est plus remarquable, presque toujours raison. Mais ce qui prouve que la théorie de la souveraineté du peuple n'était pas très clairement connue, c'est

Que tous les actes publics portaient textuellement: Senatus Populus que romanus, ce qui était inconséquent: les principes exigeaient que l'on dit Populus senatus que romanus. Mais cette différence si essentielle, entre la souveraineté et le gouvernement, n'a été bien développée que dans les écrits de Sidney et de Locke, particulièrement de ce dernier, le meilleur logicien qui ait jamais existé.

Les affaires étaient donc souvent traitées en mêmetems, et dans le sénat et devant le peuple; et la différence d'auditoire, devait en mettre dans l'éloquence. De plus, il y avait des citoyens si puissans, qu'ils faisaient seuls, et par leur crédit particulier, un poids considérable dans la balance des délibérations publiques, et l'orateur devait avoir égard à toutes ces considérations.

Le peuple romain était beaucoup plus sérieux, plus résléchi, plus mesuré, plus moral que celui d'Athènes; en peut dire même que de tous les peuples libres de l'antiquité, il n'en est pas un qui puisse lui être comparé. Il a donné des exemples sans nombre de cette modération, qui semble ne pas appartenir à une multitude, dont les mouvemens ont ordinairement d'autant moins de mesure, qu'ils ont par eux-mêmes plus de force; et l'on sait que la modération n'est autre chose que la mesure juste de toutes les affections, de tous les devoirs et de toutes les vertus. Ce qui est rare dans un individu, doit l'être encore plus dans un amas d'hommes; et c'est pourtant ce qu'on vit sans cesse dans le peuple romain, et ce qui le

montre aux yeux observateurs comme particulièrement destiné à commander aux autres. Cette vérité, qui pourrait donner une face nouvelle à l'histoire romaine, si elle était écrite aujourd'hui par quelqu'un qui joignît à l'éloquence des anciens la philosophie qui leur a souvent manqué, n'est pas très communément sentie, parce que tous les historiens latins ont plus ou moins de partialité pour le sénat. C'était, sans doute, une compagnie très-sage, sur tout dans sa politique extérieure, où ses passions ne dominaient pas, du moins jusqu'à l'époque de sa corruption; mais dans le gouvernement intérieur, il serait sacile de prouver que le peuple montra souvent beaucoup plus de justice et de verțu que lui. Où trouvera-t-on, par exemple, rien qui ressemble aux romaints, lorsque leur armée quitte son camp au bruit de la mort de Virginie, premier crime individuel de la tyrannie décemvirale, et qui sut le dernier; entre dans Rome, enseignes déployées, sans commettre la plus légère violence; se borne à rétablir les autorités légitimes, à traduire Appius devant les tribunaux; et quand il est condamné, reçoit encore son appel au peuple, quoique lui-même eût abrogé ce droit d'appel?

Le peuple était sier, et il avait raison; il sentait sa force et n'en abusait pas: c'est la véritable énergie; c'est avec celle-là qu'on fait de grandes choses, et Brutus avait bien raison de dire, dans sa lettre à Cicéron: "Il n'y a rien de grand que ce qui est sondé sur des principes invariables."

La corruption règnait dans Rome au tems de Cicé-

son; mais il est juste d'avouer qu'elle était infiniment plus sensible chez les grands que chez le peuple. L'immoralité des principes n'eût pas été supportée dans la tribune aux harangues; elle le fut quelquefois dans le sénat, et se montra souvent dans sa conduite. Mais dans aucun tems, la fierté du peuple et la sévérité romaine n'auraient pu s'accommoder des objurgations amères et humiliantes que Démosthènes adressait aux Athéniens. Caton seul se les permit quelquefois, et on le pardonnait à son stoïcisme reconnu; on respectait sa vertu, sans estimer sa politique, qui, en effet, était médiocre. Il rendit peu de services, parce qu'il manquait de cette mesure dont je parlais tout-àl'heure, et que Tacite appelle tenere ex sapientia modum. Cicéron en rendit de très-grands pendant toute sa vie, et mérita d'être appelé Père de la patrie. Je me souviens, à ce propos, qu'un fort bon citoyen, incapable assurément de faire du mal, et qui même a fait du bien, mais qui apparamment ne savait de Cicéron que ce qu'on en sait dans les classes, et ne connaissait pas le Cicéron de l'histoire, me dit, un jour que je lui en sais l'éloge: Allez, votre Cicéron n'etait qu'un modéré. Ce n'est pourtant pas à ce titre, lui dis-je, que les triumvirs l'assassinèrent; mais c'est qu'apparemment on ne connaissait pas à Rome la faction des modérés.

D'après ces observations, on ne sera pas étonné des deux caractères dominans dans l'éloquence de Cicéron, l'insinuation et l'ornement: l'insinuation, parce qu'il avait à ménager, soit dans le sénat, soit devant le peuple, soit dans les tribunaux, une foule de convenances, étrangères à Démosthènes; l'orne-

ment, parce que la politesse du style, qui n'était introduite à Rome que depuis la conquête de la Grèce, était une sorte d'attrait qui se faisait sentir plus vivement à mesure que tous les arts de goût et de luxe étaient plus goûtés dans Rome. Au milieu des jouissances de toute espèce, celles de l'esprit et de l'oreille étaient devenues une véritable passion. On attachait un grand prix à la diction, sur-tout dans les tribunaux, où les plaidoieries étaient prolongées comme pour l'amusement des juges, plus encore que pour leur instruction.

Cicéron s'attacha donc extrêmement à l'élégance et au nombre. Il savait que l'on se faisait une sête de l'entendre dans le Forum; que tous ses discours étaient enlevés dans le sénat, par la même méthode que nous employons aujourd'hui, par des tischygraphes, que l'on nommait en latin notarii et librarii. Ainsi, quoique l'élocution fût également regardée par les Grecs et les Romains comme la partie la plus essentielle et la plus difficile de l'art oratoire, parce qu'on y comprenait, dans le langage des théteurs, non seulement toutes les figures de la diction, qui en sont l'ornement, mais toutes les figures de pensées qui en sont l'ame; je conçois que Ciceron a pu mettre plus de soin que Démosthènes, dans ce qu'on appelle le fini des détails, et qu'il a recherché la parure et la richesse d'expression, en raison de ce qu'on attendait de lui. Cela est si vrai, que ceux qui se piquaient d'être amateurs de l'atticisme, reprochaient à Cicéron d'être troporné; et Quintilien, son admirateur passionné, s'est cru obligé de le justifier sur ce point, et de réfuter ces

prétendus attiques, qui, en effet allaient trop loin. L'atticisme consistait principalement dans une grande pureté de langage, un entier éloignement de toute affectation, et une certaine simplicité noble qui devait avoir l'aisance de la conversation, quoiqu'elle sût, en esset, beaucoup plus sontenue et plus relevée. C'est en cela qu'excellait Démosthènes. Mais cette simplicité n'excluait point les ornemens naturellement amenés, comme le prétendaient ces critiques trop délicats, qui auraient rendu la diction maigre et nue, à force de la rendre simple. Cette simplicité n'excluait que l'affectation, et jamais Cicéron n'a rien affecté. Chez lui tout coule de source; et s'il ne paraît pas, au même point que Démosthènes, s'oublier tout-à-fait comme orateur, pour ne laisser voir que l'homme public, il sait cacher son art, et vous ne vous en appercevez que par le charme que son élocution vous fait éprouver.

La gravité des délibérations du sénat, nécessairement différentes de celles du peuple, toujours un peutumultueuses, ne comportait pas d'ordinaire toute la véhémence, toute la simplicité de mouvemens qui était nécessaire à Démosthènes, pour fixer l'attention et l'intérêt des Athéniens. Aussi les Philippiques de Cicéron sont elles généralement beaucoup moins vives que celle de l'orateur grec. La seconde, qui est la plus forte de toutes, ne sut pas prononcée : elle n'est pas du même genre que les autres : c'est une violente invective contre Antoine, en réponse à celle que le triumvir avait vomie contre lui en son absence, au milieu du sénat. Dans les autres, qui ont pour objet de saire

déclarer Antoine ennemi de la patrie, et d'autoriser Octave à lui faire la guerre, Cicéron n'avait pas, à beaucoup près, autant d'obstacles à vaincre que Démosthènes. Le sénat, au moins en grande partie, était contre Antoine, et il ne s'agissait guère que de diriger ses mesures, de lui inspirer de la fermeté et de la résolution, et de le rassurer contre la défiance qu'on pouvait avoir d'Octave. Cicéron fit tout ce qu'il voulut et rédigea tous les décrets.

S'il se rapprocha quelquefois, dans les délibérations du sénat, de la véhémence de Démosthènes, c'est quand il eut en tête des ennemis déclarés, tels que Catilina, Clodius, Pison, Vatinius; il réservait d'ailleurs les foudres de l'éloquence pour le pathétique des accusations ou des défenses judiciaires, où il avait devant lui une carrière proportionnée à l'abondance et à la variété de ses moyens; c'est là le triomphe de son talent. Mais, en cette partie même, il diffère de Démosthènes, en ce que celui-ci va toujours droit à l'ennemi, toujours heurtant et frappant; au lieu que Cicéron sait, pour ainsi dire, un siège en forme, s'empare de toutes les issues, et se servant du discours comme d'une armée, enveloppe son ennemi de toute part, jusqu'à ce qu'enfin il l'écrase et le retourne sous ses pieds.

Je choisirai d'abord chez lui un morceau d'une harangue qu'on peut appeler délibérative, quoiqu'il fât question d'un jugement criminel. C'est la quatrième catilinaire prononcée dans le sénat, à qui Cicéron, quoique revêtu d'un pouvoir absolu, avait

temis extraordinairement à statuer sur le sort des complices de Catilina. Le crime n'était pas douteux, et la question était plutôt politique que judiciaire. Il s'agissait de savoir si l'on passerait par dessus les formes ordinaires, attendu l'énormité du crime et le danger imminent de la patrie. Mais je remarquerai d'abord, puisque j'en ai l'occasion, une fausseté bien étrange, répétée dix fois devant les représentans du peuple, sous le règne des décemvirs, sans qu'elle ait jamais été relevée. On voulait alors autoriser de quelques exemples cette abominable maxime, qu'en fait de conspiration l'on n'a pas besoin de preuves, et que les soupçons et les indices suffisent. Cette doctrine, très-commode pour égorger qui l'on veut, fut de tout tems celle des tyrans, et l'on connaît ces vers qui en sont l'expression fidèle, et que Racine a mis dans la bouche d'un scélérat :

Est-ce aux rois à garder cette lente justice? Leur sûreté souvent dépend d'un prompt supplice. N'allons point les gêner d'un soin embarrassant; Dès qu'on leur est suspect, on n'est plus innocent.

Mais ce n'a jamais été la maxime des républicains; et Voltaire le savait bien, lui qui sait dire à Brutus:

Arrêter un Romain sur de simples sonpçons, C'est agir en tyrans, nous qui les punissons.

Et ce qu'on ne sait pas assez, c'est que la tragédie

de Brutus fut déclatée contre révolutionnnire, à cause de ces deux vers, et qu'il fallut les retrancher pour avoir la permission de la jouer. On s'avisa donc de citer dans l'assemblée l'exemple de Cicéron, et l'un s'écriait avec une confiance, en tout autre tems incompréhensible : « Cicéron eut-il besoin de preuves, " pour condamner Catilina et ses complices? " Je ne sais si c'était ignorance ou mauvaise foi : ceux qui parlaient ainsi, étaient également capables de l'une et de l'autre. Quoi qu'il en soit, personne ne releva ce hardi mensonge, sans doute parce qu'il eût été trop dangereux de démentir les tyrans, même sur un fait historique; car il y avait assez de gens instruits, pour ne pas ignorer un trait de l'histoire romaine aussi connu que celui-là. Mais telle est la contagion de l'erreur, que j'ai vu cette même fausseté répétée depuis dans des écrits qui n'étaient point composés dans une mauvaise intention. Ce n'est pas devant un auditoire tel que celui-ci, que jo crois avoir besoin de rectifier une méprise si grossière; et le détail très-court où je vais entrer, n'a pour objet que de rapprocher de notre mémoire quelques circonstances, nécessaires pour avoir une parfaite intelligence de l'état des choses, au moment où Cicéron parlait.

Vous vous rappelez tous, citoyens, la première catilinaire: Quousque tandem, etc. c'est la plus connue de toutes. Mais il faut avoir une idée exacte de ce qui se passa depuis entre cette première catilizaire et la quatrième.

. Ce sut saus doute la première punition de Catilin, d'avoir à essuyer cette foudroyanie harangue. En venant au sénat, il s'exposait à cette tempête. Il n'y avait aucun moyen d'interrompre un consul, parlant au milieu des sénateurs, et l'usage ne permettait pas même d'interrompre un sénateur opinant. Cependant, ni la voix de Cicéron, ni celle de la conscience, ne purent intimider assez Catilina pour lui ôter le courage de répliquer : il prit une contenance hypocrite, et se leva pour répondre; mais à peine eût-il dit quelques phrases vagues, que Salluste nous à conservées, et qui portent sur l'opinion que doit donner de lui sa naissance, opposée à celle de Cicéron, que les murmures, s'élevant de tous côtés, lui firent bien voir qu'on ne reconnaissait plus en lui les privilèges d'un sénateur. Bientôt un cri général l'empêcha de poursuivre; les noms de parricide et d'incendiaire retentissaient à ses oreilles: il fallut alors jeter le masque; et n'étant plus maître de lui, il laissa pour adieux au sénat ces paroles furieuses, citées par plusieurs historiens, et dont l'énergie est remarquable: " Puisque je suis poussé à bout par les ennemis qui " m'environnent, j'éteindrai sous des débris l'incen-" die qu'on allume autour de moi ".

L'évènement justifia la politique de Cicéron. La nuit suivante, Catilina sortit de Rome avec 300 hommes armés, et alla se mettre à la tête des troupes de Mallius. On sait quelle fut l'issue de cette guerre, et que dans cette sanglante bataille où il fut défait, ses soldats se firent presque tous tuer, et délivrèrent Rome et l'Italie de ce qu'elles avaient de plus vicieux et de

plus à craindre pour leur repos. Si l'on demande pourquoi Catilina, devant qui Cicéron avait manifesté ses intentions et ses vues, prend précisément le parti que le consul desirait qu'il prît, c'est qu'il n'y en avait pas un autre pour lui; c'est que tout étant découvert, et Rome si bien gardée qu'il ne lui était guères posble d'y rien entreprendre, il n'avait plus de ressource que la force ouverte, et l'armée de Mallius.

Dès qu'il fut parti, Cicéron monta à la tribune aux harangues, et rendit compte au peuple romain de tout ce qui s'était passé : c'est le sujet de la seconde catilinaire. L'orateur s'y propose principalement de dissiper les fausses et insidieuses alarmes que les partisans secrets de Catilina affectaient de répandre en exagérant ses ressources et le danger de la république. Cicéron oppose à ces insinuations, aussi lâches que perfides, le tableau fidèle des forces des deux partis, et le contraste de la puissance romaine, et d'une armée de brigands désespérés. En effet, il était évident qu'on ne pouvait craindre de Catilina qu'un coup de main, qu'un de ces attentats subits et imprévus, qui peuvent bouleverser une ville. Ce n'était que dans Rome qu'il était vraiment redoutable: réduit à faire la guerre, il devait succomber. Ainsi tout concourt à faire voir que les vues de Cicéron surent aussi justes, que sa conduite sut noble et patriotique.

Celle des conjurés sut si imprudente, qu'elle précipita leur perte long-tems avant celle de leur ches. Il avait laissé dans Rome Lentulus et Cethégus, et quelques autres de ses principaux considens, pour épier

épier le moment de se défaire, s'il était possible, de cet infatigable consul, le plus grand obstacle à tous leurs desseins, pour mettre le feu dans Rome, et attaquer le sénat à l'instant où Catilina se montrerait aux portes avec son armée, enfin pour grossir jusqueslà leur parti par tous les moyens imaginables. Ils essayèrent d'y entraîner les députés des Allobroges, et leur mirent un plan de la conjuration avec leur signature. Tout fut porté sur le-champ à Cicéron. Muni de ces pièces de conviction, il convoque le sénat, mande chez lui Lentulus, Céthégus, Céparius, Gabinius et Statilius, qui ne se doutant pas qu'ils fussent trahis, se rendent à ses ordres. Il s'empare de leur personne, et les mène avec lui au sénat, où il fait introduire d'abord les députés des Allobroges. On entend leur déposition; on ouvre les dépêches : les preuves étaient claires: les coupables sont forcés de reconnaître leur seing et leur cachet. C'est à cette occasion que l'on rapporte une bien belle parole de Cicéron à Lentulus. Ce conjucé était de la famille des Cornéliens, la plus illustre de Rome : lui-même était alors préteur; son cachet représentait la tête de son ayeul, qui avait été un excellent citoyen. Le reconnaissez-vous, ce sachet? lui dit le consul. C'est l'image de votre ayeul, qui a si bien mérité de la république. Comment la seule vue de cette tête vénérable ne vous a-t-elle pas arrêté, au moment où vous alliez vous en servir pour signer le crime?

Le sénat décerne des récompenses aux Allobroges, des actions de grace et des honneurs sans exemple Leçons. Tome IV.

au consul, on ordonne les fêtes appelées Supplications, qui, après le triomphe, étaient le prix le plus honorable des victoires. Cicéron harangue le peuple, et lui expose tout ce qui s'est fait dans le senat, et de quel péril Rome vient d'être délivrée; c'est là troisième Catilinaire. Enfin il ne s'agissait plus que de décider du sort des coupables. Silanus, désigné consul pour l'année suivante, opine à la mort. Son avis est suivi de tous ceux qui parlent après lui, jusqu'à César, qui opine à la prison perpétuelle et à la confiscation des biens. Il avait déjà un grand crédit, et son opinion pouvait entraîner d'autant plus de voix que ceux même qui étaient le plus attachés à Cicéron, craignant que quelque ne lui demandât compte du sang des citoyens, qui dans les formes ordinaires, ne pouvaient être condamnés à mort que par le peuple, paraissaient incliner à l'indulgence, pour ne pas exposer un grand homme qu'ils chérissaient. Ils semblaient chercher dans ses yeux l'avis qu'ils devaient ouvrir. Cicéron s'apperçut du danger nouveau que courait la république dans ce moment de crise: il savait que les amis et les partisans des conjurés ne s'occupaient qu'à se mettre en état de forcer leur prison; et si le sénat eût molli dans une délibération si importante, c'en était assez pour relever le parti de Catilina. L'intrépide consul prit la parole, et c'est dans cette harangue, qui est la quatrième Catilinaire, qu'il a le plus manisesté l'élévation de ses sentimens, et ce dévouement d'une ame vraiment romaine, qui n'ignerait pas ses propres périls, et qui les bravait pour le salut de l'état.

66 Je m'apperçois, pères conscripts, que tous les " yeux sont tournés sur moi, que vous êtes occupés » non-seulement des dangers de la république, mais " des miens. Get intérêt particulier, qui se mêle au sentiment de nos malheurs communs, est, sans » doute, un témoignage bien doux et bien flatteur; ... mais je vous en conjure, au nom des dieux, ou-" bliez-le entièrement, et laissant à part ma propre » sûreté, ne songez qu'à la vôtre et à celle de vos " enfans. Si telle est ma condition, que tous les " maux, toutes les afflictions, tous les revers doivent » se rassembler sur moi seul, je les supporterai " non-seulement avec courage, mais avec joie, pourvu ", que, par mes travaux, j'assure votre dignité et le 3 salut du peuple romain. Depuis qu'il m'a décerné , le consulat, √ous le savez, les tribunaux, sanctuaire " de la justice et des lois, le Champ-de Mars, consa-", cré par les auspices, l'assemblée du sénat, qui est le " refuge des nations, l'asyle des dieux pénates, " regardé comme inviolable, le lit domestique où » tout citoyen repose en paix, enfin ce siège d'honneur, cette chaire curule, ont été pour moi un théâtre » de dangers renaissans et d'alarmes continuelles; " c'est à ces conditions que je suis consul. J'ai sous-" fert, j'ai dissimulé, j'ai pardonné: j'ai guéri plu-27 sieurs de vos blessures en cachant les miennes; ,, et si les dieux ont arrêté que ce serait à ce prix ,, que je sauverais du fer et des flammes, de toutes " les horreurs du pillage et de la dévastation, Rome

ss et l'Italie, vos femmes, vos ensans, les prêtresses " de Vesta, les temples et les autels; quel que soit le " sort qui m'attend, je suis prêt à le subir. Lentulus " a bien pu croire que la destruction de la république » était attachée à sa destinée et au nom Cornélien: » pourquoi ne m'applaudirai je pas que l'époque de " mon consulat ait été fixée par les destins pour sauver " la république? Ne pensez donc qu'à vous -mêmes; » pères conscripts, et cessez de penser à moi. D'abord » je dois espérer que les dieux, protecteurs de cet » empire, m'accorderont la récompense que j'ai » méritée; mais s'il en arrivait autrement, je mourrai ss sans regret; car jamais la mort ne peut être ni " honteuse pour un homme courageux, ni prématurée » pour un consulaire, ni à craindre pour le sage. Ce " n'est pas que je me fasse gloire d'être insensible aux » larmes de mon frère qui est ici présent, à la douleur " que vous me témoignez tous; que ma pensée ne se " reporte souvent sur la désolation où j'ai laissé chez " moi une épouse et une fille également chères, » également frappées de mes dangers, un fils encore " enfant, que Rome semble porter dans son sein, " comme un garant de ce que lui doit mon consulat; ", que mes yeux ne se retournent sur un gendre qui, Je dans cette assemblée attend, ainsi que vous, avec » inquiétude, l'évènement de cette journée. Je suis v touché de leur situation et de leur sensibilité, je " l'avoue; mais c'est une raison de plus pour que » j'aime mieux les sauver tous avec vous, même " quand je devrais périr, que de les voit enveloppés n avec vous dans une même ruine. En effet, pères

» conscripts, regardez l'orage qui vous menace, si " vous ne le prévenez. Il ne s'agit point ici d'un " Tibérius Gracchus, qui ne voulait qu'obtenir un » second tribunat; d'un Caïus, qui ameutait dans les » comices les tribus rustiques; d'un Saturnius, qui " n'était coupable que du meurtre d'un seul citoyen, " (de Memmius.) Vous avez à juger ceux qui ne sont » restés dans Rome que pour l'incendier, pour y » recevoir Catilina, pour vous égorger tous : vous " avez dans vos mains leurs lettres, leurs signatures, " leur aveu : ils ont voulu soulever les Allobroges, » armer les esclaves, introduire Catilina dans nos » murs: en un mot, leur dessein était qu'après nous » avoir fait périr tous, il ne restât pas un seul citoyen " qui pût pleurer sur les débris de l'état. Voilà ce qui » est prouvé, ce qui est avoué : voilà sur quoi vous » avez déjà prononcé vous-mêmes, pères conscripts. » Et que saisiez-vous, en effet, quand vous avez porté, " en ma faveur, un décret d'action de graces pour » avoir découvert et prévenu une conspiration de » scélérats, armés contre la patrie; quand vous » avez forcé Lentulus à se démettre de la préture; " quand vous l'avez mis en prison, lui et ses com-» plices; quand vous avez ordonné une supplication " aux dieux, honneur qui, jusqu'à moi, n'a jamais » étéaccordé qu'aux généraux vainqueurs; enfin quand " vous avez honoré des plus grandes récompenses la " fidélité des Allobroges? Tous ces actes si solemnels, » si multipliés, ne sont ils pas la condamnation des » conjurés? Cependant puisque j'ai cru devoir mettre 33 l'affaire en délibération devant vous, puisqu'il s'agit

31 de statuer sur la peine due aux coupables, je vais " vous dire, avant tout, ce qu'un consul ne doit pas vous laisser ignorer. Je savais bien qu'il régnait dans " les esprits une sorte de vertige et de fureur; que " l'on cherchait à exciter des troubles; que l'on avait " de pernicieux desscins; mais je n'ai jamais cru, je " l'avoue, que des citoyens romains pussent former de » si abominables complots. Si vous croyez que peu » d'hommes y aient trempé, pères conscripts, vous » vous trompez. Le mal est plus étendu que vous ne » le croyez. Il a non-seulement gagné l'Italie, il a » passé les A!pes, il s'est glissé sourdement dans les » provinces : les lenteurs et les délais ne peuvent que » l'accroître : vous ne sauriez trop tôt l'étouffer, et » quelque parti que vous choisissiez, vous n'avez » pas un moment à perdre : il faut prendre votre réso-» lution avant la nuit ».

Il discute en cet endroit l'avis de Silanus et celui de César, toujours avec les plus grands ménagemens pour ce dernier. Il a même l'adresse de faire sentir qu'il ne faut pas croire que son avis ait été dicté par une indulgence criminelle. Il entre habilement dans la pensée de César, qui, ne voulant pas avoir l'air d'épargner les conjurés, avait paru regarder la captivité perpétuelle, comme une peine beaucoup plus sévère que la mort, qui n'est que la fin de tous les maux. Il appuie sur cette idée, et n'insiste sur la peine de mort, que parce que les circonstances et l'inté: êt de l'état la rendent nécessaire. Après ce détail, il semble prendre de nouvelles forces, pour donner au sénat tout le courage dont il est lui-même animé; et

sette dernière partie de son discours inspire cet intérêt mêlé d'admiration, qui est un des plus beaux effets de l'éloquence.

"Je ne dois pas vous dissimuler ce que j'entends » tous les jours: de tout côté viennent à mes oreilles so les discours de ceux qui semblent craindre que je " n'aie pas assez de moyens, assez de forces pour » exécuter ce que vous avez résolu. Ne vous y trom-» pez pas, pères conscripts; tout est préparé, tout » est prévu, tout est assuré, et par mes soins et ma " vigilance, et plus encore par le zèle du peuple ro-" main qui veut conserver son empire, ses biens et sa " liberté. Vous avez pour vous tous les ordres de l'état: " des citoyens de tout âge ont rempli la place pu-» blique et les temples, et occupent les avenues qui " conduisent au lieu de cette assemblée; c'est qu'en " effet cette cause est la première, depuis la fonda-" tion de Rome, où tous les citoyens n'aient eu qu'un " même sentiment, qu'un même intérêt, excepté » ceux qui, trop sûrs du sort que leur réservent les " lois, aiment mieux tomber avec la république que " de périr seuls. Je les excepte volontiers, je les sé-" pare de nous; ce ne sont pas nos concitoyens, ce » sont nos plus mortels ennemis. Mais tous les autres, " grands dieux! avec quelle ardeur, avec quel cou-" rage, avec quelle affluence ils se présentent pour » assurer la dignité et le salut de tous! Vous parle-» rai-je des chevaliers romains qui, vous cédant le » premier rang dans l'état, ne disputent avec vous » que de zèle et d'amour pour la patrie? Après les 27 longs débats qui vous ont divisés, ce jour de dan-

" ger, la cause commune vous les a tous attachés; , et j'ose vous répondre que toutes les parties de " l'administration publique ne doivent plus redouter " aucune atteinte, si cette union établie pendant " mon consulat peut être à jamais affermie. Je vois » ici parmi vous, je vois remplis du même zèle, " les tribuns de l'Épargne ces dignes citoyens qui, " dans ce même jour, pour concourir à la désense » générale, ont quitté les fonctions qui les appel-23 laient, ont renoncé au profit de leurs charges, et » sacrifié tout autre intérêt à celui qui nous rassem-" ble. Et quel est, en effet, le Romain, à qui l'as-" pect de la patrie, à qui le jour de la liberté ne » soient des biens chers et précieux? n'oubliez pas " dans ce nombre, les Affranchis, ces hommes qui, » per leurs travaux et leur mérite, se sont rendus " dignes de partager nos droits, et dont Rome est so devenue la mère, tandis que ses enfans les plus " il'usties par leur nom et leur naissance, ont voulu " l'anéantir. Mais, que dis-je des Affranchis? il n'y " a pas même un esclave, pour peu que son maître " lui rende la servitude supportable, qui n'ait " les conjurés en horreur, qui ne desire que la répu-» blique subsiste, et qui ne soit prêt à y contribuer » de tout son pouvoir. N'ayez donc aucune inquié-" tude, pères conscripts, de ce que vous avez enn tendu dire, qu'un agent de Lentulus cherchait " à soulever les artisans et le petit peuple. Il l'a " tenté, il est vrai, mais vainement; il ne s'en est " pas trouvé un seul assez dénué de ressources, ou s assez dépravé de caractère, pour ne pas desirer de

" jouir tranquillement du fruit de son travail journa-» nalier, de sa demeure et de son lit. Toute cette » classe d'hommes ne peut même fonder sa subsis-» tance que sur la tranquillité publique: leur gain " diminue, quand leurs atteliers sont fermés; que se-" rait-ce s'ils étaient embrasés? Ne craignez donc " pas que le peuple romain vous manque: craignez vous-mêmes de manquer au peuple romain. Vous " avez un consul que les dieux, en l'arrachant aux " embûches et à la mort, n'ont pas conservé pour lui-" même, mais pour vous. La patrie commune, me-" nacée des glaives et des flambeaux, par une conju-" ration impie, vous tend des mains suppliantes; elle " vous recommande le capitole, les seux éternels de " Vesta, garans de la durée de cet empire; elle vous " recommande ses murs, ses dieux, ses habitans. " Enfin c'est sur votre propre vie, sur celle de vos " femmes et de vos enfans, sur vos biens, sur la " couservation de vos foyers, que vous avez à pronon-» cer aujourd'hui. Songez combien il s'en est peu " fallu que cet édifice de la grandeur romaine, fondé » par tant de travaux, élevé si haut par les dieux, " n'ait été renversé dans une nuit. C'est à vous de » pourvoir à ce que désormais un semblable attentat " ne puisse, je ne dis pas être commis, mais même être " médité. Si je vous parle ainsi, pères conscripts, ce " n'est pas pour exciter votre zèle, qui va sans doute " au devant du mien; c'est afin que ma voix, qui " doit être la première entendue, s'acquitte en votre » présence des devoirs de votre consul. Je n'ignore 39 pas que je me sais autant d'ennemis implacables

" qu'il existe de conjurés, et vous savez quel

" en est le nombre! mais ils sont tous à mes

" yeux, vils, faibles et abjects. Et quand même il

" arriverait qu'un jour leur fureur, excitée et soute
" nue par quelqu'ennemi plus puissant, prévalût con
" tre moi sur vos droits et sur ceux de la république,

" jamais je ne me repentirai de mes actions ni de

" mes paroles. La mort dont ils me menacent, est

" réservée à tous les hommes; mais la gloire dont vos

" décrets m'ont couvert, n'a été réservée qu'à moi.

" Les autres ont été honorés pour avoir servi la pa
" trie; mais vos décrets n'ont attribué qu'à moi l'hon
" neur de l'avoir sauvée.

" Qu'il soit à jamais célèbre dans vos fastes, ce "> Scipion qui arracha l'Italie des mains d'Annibal; » cet autre Scipion qui renversa Carthage et Numance, " les deux plus cruelles ennemies de Rome; ce Paul so Emile, dont un roi puissant suivit le char de " triomphe, ce Marius qui délivra l'Italie des Cimbres » et des Teutons; que l'on mette au-dessus de tous » le grand Pompée, dont les exploits n'ont eu d'au-" tres bornes que celles du monde: il restera encore " une place assez honorable, à celui qui a conservé " aux vainqueurs des nations, une patrie où ils puis-» sent venir triompher. Je sais que la victoire étran-» gère a cet avantage sur la victoire domestique, " que dans l'une, les vaincus deviennent des escla-» ves soumis ou des alliés fidèles, dans l'autre, ceux ", qu'une fureur insensée a rendus ennemis de l'état " ne peuvent, quand vous les avez empêchés de nuire, » être réprimés par les armes, ni fléchis par les bien, faits. Je m'attends donc à une guerre éternelle avec , les méchans: je la soutiendrai avec le secours de , tous les bons citoyens, et j'espère que la réunion , du sénat et des chevaliers sera dans tous les tems , une barrière qu'aucun effort ne pourra renverser.

33 Maintenant, pères conscripts, tout ce que je " vous demande en récompense de ce que j'ai sacrissé " pour vous, du gouvernement d'une province et du » commandement d'une armée, auxquels j'ai renoncé » pour veiller à la sûreté de l'état, de tous les honneurs et de tous les avantages que j'ai négligés pour » ce seul motif, de tous les soins que j'ai pris, de » tout le fardeau dont je me suis chargé; tout ce » que je vous demande, c'est de garder un souvenir " fidèle de mon consulat : ce souvenir, tant qu'il » sera présent à votre esprit sera le plus ferme rem-" part que je puisse opposer à la haîne et à l'envie. » Si mes espérances sont trompées, si les méchans " l'emportent, je vous recommande l'enfance de mon " fils, et je n'aurai rien à craindre pour lui, rien ne " doit manquer un jour ni à sa sûreté, ni même à sa , dignité; si vous vous souvenez qu'il est le fils " d'un homme qui, à ses propres périls, vous a ga-" rantis de ceux qui vous menaçaient.

"" Ce qui vous reste à faire dans ce moment, c'est de statuer, avec promptitude et fermeté, sur la s'cause de Rome et de l'empire; et quoique vous puissiez décider, croyez que le consul saura maintenir votre autorité, faire respecter vos décrets et en assurer l'exécution ».

C'est avec ce langage qu'on intimide les méchans.

qu'on rassure les faibles, qu'on encourage les bons; en un mot, que l'ame d'un seul homme devient celle de toute une assemblée, de tout un peuple. La sentence de mort sut prononcée d'une voix presque unanime, et exécutée sur le champ. Cicéron un moment après trouva les partisans, les amis, les parens des conjurés encore autroupés dans la place publique: ils ignoraient le sort des coupables, et n'avaient pas perdu toute espérance. Ils ont vécu, leur dit le consul en se tournant vers eux; et ce seul mot fut un coup de foudre qui les dissipa tous en un moment. Il était nuit: Cicéron fut reconduit chez lui, aux acclamations de tout le peuple, et suivi des principaux du sénat. On plaçait des flambeaux aux portes des maisons pour éclairer sa marche; les femmes étaient aux fenêtres pour le voir passer, et le montraient à leurs ensans. Quelque tems après, Caton devant le peuple, et Catulus dans le sénat, lui décernèrent le nom de père de la patrie, titre si glorieux, que dans la suite la flatterie l'attacha à la dignité impériale; mais que Rome libre, dit heureusement Juvénal, n'a donné qu'au seul Cicéron. Tous ces saits sont si connus, nous sont si familiers, dès nos premières études, que je ne les aurais pas même rappellés, s'ils ne faisaient une partie nécessaire de l'objet qui nous occupe et des ouvrages que nous considérons; et j'ai pu m'y refuser, d'autant moins qu'il est plus doux, en faisant l'histoire du génie, de faire en même tems celle de la vertu; et qu'il est plus utile de rappeler le passé, quand il est la leçon du présent.

N'oublions pas, en finissant, d'observer combien cette sensibilité dont Cicéron se fait honneur et avec tant de raison, quand il parle de sa femme, de son fils, de ces proches, est noble intéressante, patriotique. Qu'elle est loin de cette férocité brutale qui semble ne connaître de patrie qu'en ne reconnaissant plus la nature! Cicéron ne dit pas (remarquez-le bien, citoyens,) ma f mme et mes enfans ne me sont rien: je je les poignarderais moi-même, je les conduirais à l'échafaud, si leur civisme m'était suspect. S'il eût été capable de parler ainsi devant des Romains, on aurait reculé d'horreur: cet abominable langage n'a jamais été connu parmi les hommes, qu'à l'époque dont nous sortons.

Il dit: ma femme, mon fils, mon gendre me sont bien chers; je les porte dans mon cœur: mais quand il l'a fallu, je leur ai préféré ma patrie. Et voilà le langage d'un citoyen. Qu'aurait en effet à sacrisser au devoir celui qui n'aurait pas dans l'ame un sentiment naturel? C'est un excès de démence atroce, ignoré jusqu'à nous, de regarder exclusivement comme citoyens tous ceux qui n'ayant rien à perdre, sous quelque rapport que ce soit, n'ont aucune raison d'appartenir à rien, ceux qui se prétendent patriotes uniquement parce qu'ils ne sont pas même des hommes.

## ART DE LA PAROLE.

## SICARD, Professeur.

SICARD. La troisième épreuve que je vous avais annoncée à la dernière séance, va se faire devant vous; nous en avons fait deux que je vais vous rappeler. La première a été celle-ci : mon élève a écrit sous la dictée des signes, les phrases dont vous avez fait choix vous-mêmes. La seconde épreuve a été de faire des questions auxquelles mon élève a répondu. La troisième va être celle-ci, c'est la moins équivoque): vous allez faire des actions devant lui, il va regarder ces actions, et il en rendra compte; pour cela il faut savoir retenir les images dont on est témoin; il faut connaître les signes de ces images et la valeur relative de ces signes; il faut ensuite que le sourdmuet sache exprimer dans une langue qui n'est pas la sienne, les actions dont on l'a rendu le témoin; et quand un élève sait rendre ses idées dans une langue qui n'est pas la sienne, vous conviendrez qu'il faut qu'il sache cette langue: le sourd-muet va justifier ce que j'annonce là.

Il faut que quatre ou cinq élèves-instituteurs se donnent la peine de passer dans l'enceinte, et qu'ils fassent ensemble les actions qu'ils voudront, que les actions soient bien distinctes, qu'elles ne se fassent pas à la fois, mais d'une manière successive; mon élève vous verra agir et viendra en rendre compte; je vais lui dire seulement que ce sont des actions qu'on va faire; il faut que ceux qui voudront prendre cette peine me donnent leurs noms avant de commencer.

(Les citoyens Perny, Maubriac, Bourdon, Robcis passent dans l'enceinte, et après avoir donné leurs noms, font des actions dont le sourd-muet rend compte en ces termes:)

"Le citoyen Bourdon a tiré un billet de sa poche, et en le lisant, il s'est levé; ensuite il a replié ce billet.

no Le citoyen Perny s'étant levé aussi, a lu une no lettre qu'il avait tirée de sa poche, l'a déchirée en deux morceaux, l'a jettée par terre et enfin l'a no foulée aux pieds.

16 Le citoyen Maubriac qui s'est levé a pris son 27 chapeau, et en se rasseyant l'a remis sur sa tête.

">
 De citoyen Robcis qui s'est levé aussi a mis son

"
 mouchoir sur sa poitrine et sous son gilet, a ou
"
 vert sa tabatière qu'il avait prise avec son chapeau;

"
 il a pris une prise du tabac et m'en a offert; mais

"
 en le remerciant, je lui ai dit que je n'aimais pas

"
 en prendre, et que le tabac n'était pas convenable

"
 à mon nez.

SICARD. Citoyens, il vient de se passer quatre actions dont vous avez été temoins, sur lesquelles il est impossible qu'on ait pu vous faire illusion.

Quatre d'entre vous que je n'avais pas prévenus; et que je ne connaissais pas, sont passés dans l'enceinte et ont fait des actions que vous avez vues vous-mêmes. Le sourd-muet qui a regardé faire ces actions, et à qui je n'ai fait aucun signe, vient d'écrire ces actions, dans la langue française; je suis resté à ma place, sans regarder le sourd-muet; on n'a donc pu vous faire illusion, sur ces quatre choses. Il faut maintenant que je lise tout haut les actions qu'il vient d'écrire; et comme vous avez vu les actions, vous comparerez ce récit avec les faits dont vous avez été témoins.

(Le professeur lit ce qui est écrit sur la planche noire.

Mon élève a fait d'abord une première faute de grammaire; car il a écrit DU tabae; il a pris une prise du tabae: voici comment je fais pour le reprendre. Je vais lui demander de quel tabae; la réponse qu'il faudra qu'il me fasse, lui fera appercevoir qu'il s'est trompé, et il est possible qu'au lieu de me répondre, il corrige sa faute, et écrive de au lieu de du.

Le professeur a fait la question, et l'élève a en seffet corrigé aussi-tôt sa faute, et écrit de tabac au se lieu de du tabac.

Mon élève a sait une autre saute: je n'aime pas en prendre. Je ne sais pas pourquoi, mais je soupçonne que c'est la règle de l'analogie grammaticale qui lui sait saire cette saute-là, et voici comment: j'enseigne au sourd nuet que souvent les infinitifs des verbes sont pris dans les phrases pour des objets d'action, comme quand on dit, par exemple, je veux lire, le mot lire est l'objet d'action du mot je veux.

et c'est comme si l'on disait : je veux la lecture, cela voudrait dire pour lui : je n'aime pas prise de tabac, je n'aime pas prendre de tabac.

C'est qu'ordinairement entre deux verbes, dont le second est l'objet d'action du premier, on ne place jamais de préposition dans aucune langue, excepté dans l'italienne, quand le premier des deux verbes exprime un mouvement, comme dans cet exemple:

Io vengo da vedere le maraviglie di Parigi.

Je viens voir les merveilles de Paris.

Io vengo da vedere il jardino nationale.

Je viens de voir le jardin national.

Mais hors ces cas là, et quand le premier verbe n'exprime point de mouvement, le second est alors son objet d'action, ou, comme on disait autrefois, son régime. Une préposition placée entre les deux verbes, semblerait arrêter la force active du premier qui ne veut point être interrompue dans sa course, et qui veut se porter sans obstacle sur le second; et voilà pourquoi, citoyens, mon élève, dans la distribution des chiffres qui servent à fixer la valeur relative des mots dans la proposition, a écrit le chiffre 3 sur prendre comme il écrivait 3 sur table dans cette phrase ci:

#### 1 2 3

## THOURON regarde TABLE.

Vous observerez une chose qu'observe le représentant du peuple, c'est que pour un étranger il a le style assez correct; c'est assez juste, on l'entend, il y a même fort peu de fautes, comme vous voyez; j'ai reçu à ce propos une lettre d'un d'entre vous, qui mé-

Leçons. Tome IV.

rite une grande considération, parce que j'y trouve une difficulté et une objection qui vont me mettre dans le cas de vous expliquer une partie de cette méthode, la partie la plus importante sans doute; voici cette lette:

- con Citoyen. dans votre dernière leçon du 17, vous avez levé plusieurs doutes sur la communication d'idées, dans laquelle vous vous trouvez avec le sourd muet; c'est un nouveau jour que vous avez répandu sur cette intéressante et importante instruction: vous avez distingué trois classes d'expression de nos idées.
- " 1°. Désignation des objets qui se présentent à nos sens.
- « 2°. Expression des idées spirituelles ou des abs-» tractions.
  - « 3°. Expression de nos affections.
- Vous nous avez dit, et je conçois aisément que le sourd muet a beaucoup d'adresse pour désigner des objets qui se piésentent aux sens, ainsi que pour exprimer les affections. Il y a trois ans que j'ai vu exprimer à MASSIEU les nuances de la volonté, du désir, de l'amour, etc., avec infiniment d'exactitude; reste l'expression des idées spirituelles, ou des abstractions, et il faut convenir que ces idées lui sont familières: il y en a même plusieurs, et ce sont les plus abstraites, telles que l'idée de l'espace, du tems, des mesures, etc., dont nous nous servons à tout moment dans le discours; à présent je vous demande, citoyen, si le sourd-

muet a ces différentes idées, et s'il peut les exprimer sans votre secours.

SICARD. (Je réponds à cela affirmativement, et je le prouverai tout-à l'heure).

"Si L'est encore vous qui apprenez de lui, et si le "sourd muet devient en que que sorte votre institu-"steur.

SICARD. (Je répondrai que je suis alternativement instituteur et élève; je suis son élève pour les signes, et son maître pour les formes de nos phrases.)

"Je conçois que quatre sourds-muets qui ne se seraient jamais vus, et qui se rencontrevaient par hazard, pourraient bientôt s'entendre sur les idées d'objets matériels et sur les affections; mais comment s'arrangeraient ils pour les idées abstraites? Vous me rendrez grand service, ainsi qu'à plusieurs de mes collègues, en nous communiquant, en détail, vos observations sur cet objet.

SICARD. Cela me paraît très-important, parce que c'est toujours ce doute là qui doit l'élever dans les bons esprits, à la vue des sourds-muets qui paraissent instruits. Comment par le moyen des signes physiques exprimons-nous des idées purement métaphysiques? Comme il y a plusieurs questions dans cette lettre, je crois qu'il faut répondre successivement à chacune. Voici la première : les sourds-muets ont-ils l'ilée de l'espace, du tems et des mesures? Nous allons nous en assurer en l'interrogeant. Je vais lui demander

ce que c'est que l'espace; il y a plusieurs manières de le lui demander, celle des signes et celle de l'écriture: celle de l'écriture est celle qui peut moins vous tromper, parce que vous pouvez en juger, au lieu que vous ne pourriez pas juger de mes signes. Je vais donc l'interroger, en écrivant en l'air.

(Ici le professeur écrit du doigt, en l'air, et en figurant les lettres des mots: qu'est-ce que l'espace?)

Le sourd-muet lit cette écriture saite en sens contraire pour lui et qui s'essace à mesure qu'elle est tracée.

## D. SICARD. Qu'est-ce que l'espace?

R. Massieu. C'est un intervalle de l'étendue qui a deux bouts, depuis l'un jusqu'à l'autre.

Je vais lui demander ce que c'est que le tems, toujours en écrivant en l'air.

### D. Qu'est-ce que le tems?

R. Massieu. C'est la quantité discrète et successive qui sert de mesure à la durée des êtres.

Comme je ne lui dicte point ses réponses, il ne donne jamais la même définition.

Duchesne. Je demande que vous veuilliez bien faire remarquer à l'assemblée, un fait qu'il est peut-être bon de consigner dans le journal sténographique; c'est que pour écrire le mot intervalle, le sourd-muet s'est dicté à lui-même les lettres, il a commencé par

les mettre dans sa langue et à les traduire ensuite dans la nôtre.

SICARD. C'est fort bon à remarquer. Un citoyen me prie de demander ce que c'est que l'étendue; je vais le lui demander: mais comme il y à une autre question parfaitement liée à la première, je vais d'abord lui faire celle-là; il nous a dit ce que c'est que le tems; je vais lui demander ce que c'est que la durée qui n'a pas de bornes.

D. SIGARD. Qu'est-ce que la durée qui n'a pas de bornes?

R. Massieu. C'est l'ETERNITÉ.

Un élève. Je désirerais savoir quelle idée il attache au mot discrète.

Sicard. Le citoyen me demande qu'elle est l'idée que le sourd-muet attache au mot discret : j'ai moiméme quelque doute sur l'intelligence qu'il peut avoir de ce mot; je lui ferai cette question après celle-ci qui m'a été proposée :

D. SICARD. Qu'est-ce que l'étendue?

R. Massieu. C'est tout ce qui est composé, corporel, matériel, et dont toutes les parties s'étendent et sont hors les unes des autres, et unies entr'elles.

D. Qu'est ce qu'une quantité discrète?

A a 3

R. Massieu. C'est celle qui est déterminée, indiquée et qui peut être comptée.

SICARD. Un des élèves instituteurs me dit qu'il voudrait bien avoir une lettre écrite de la main de mon élève. Je vous en apporterai une à la prochaine séance; c'est précisément une lettre à sa mère, vous verrez le style d'un source-muet : voici l'autre question qui m'est faite dans la même lettre. « Je voudrais » sayoir si les muets connaissent les mesures ».

Je vais lui demander ce que c'est qu'une mesure. Remarquez encore ici qu'il commence par traduire dans sa langue avant d'écrire dans la nôtre; cela confirme ce que j'ai dit plusieurs sois, qu'on pense toujours dans sa langue.

R. Massieu. C'est une règle qui sert à connaître les dimensions des corps; ces dimensions sont:

Longueur,
Largeur,
Profondeur.

Je répondrai aux autres questions de la lettre à la prochaine séance. Je vous apprendrai aussi l'alphabet du sourd-muet.

## HISTOIRE NATURELLE.

## DAUBENTON, Professeur.

Démonstration des principaux organes du bois (1).

LA conformation intérieure des végétaux est moins connue que celle de la plûpart des animaux, parce qu'il est plus difficile de développer leurs organes; on peut distinguer les viscères des grands animaux; on parvient à les détacher les uns des autres : mais il est très-difficile de reconnaître les parties intérieures des végétaux; plus ils ont de volume, moins leurs organes sont apparens. Les différentes parties du tronc des arbres deviennent si dures, prennent tant d'adhérence les unes avec les autres, qu'elles semblent être réunies en une seule masse.

Cependant on a commencé à décrire les principaux organes des plantes, et l'on est parvenu à reconnaître quelques-uns des moyens que la nature emploie pour la végétation. Ces connaissances doivent être regardées comme les vrais élémens de la botanique.

On pourrait croire qu'il faudrait commencer cette

<sup>(1)</sup> Ces observations ont été lues à l'académie des sciences en 1792; je les ai communiquées à trois professeurs qui en ont fait usage dans des cours publics.

étude par la germination des semences, passer ensuite au développement de la racine, de la tige et des branches, et finir par les fleurs et les fruits. Mais cette marche, qui est la plus naturelle, serait la moins favotable pour arriver à la connaissance des différentes parties des végétaux.

Les plantes ne montrent pas, au sortir du germe, toutes les différentes parties qu'elles feront paraître dans la suite, comme la plûpart des animaux au moment de leur naissance. Pour voir l'ensemble des diverses parties des tiges des végétaux, il faut les observer dans le tronc d'un arbre : c'est là que l'on peut les distinguer, et connaître les rapports qu'elles ont entr'elles. Si l'on commençait par observer la plume ou la radicule d'une plante, qui vient de sortir du germe, on ne pourrait appercevoir que les rudimens des parties qui se développent, à mesure que la plante prend de l'accroissement. Nous commencerons donc par l'exposition des parties qui forment le bois et l'écorce.

Choix du bois le plus convenable pour la démonstration des principaux organes de cette substance.

Les organes des nouvelles pousses des plantes sont si faibles, ils ont si peu de consistance, qu'il serait difficile de les distinguer: comment pourrait-on reconnaître les rudimens de ces organes qui sont encore en mucilage, et qui ne doivent se développer et s'affermir qu'avec l'âge? Quoiqu'il y ait aussi beaucoup de difficulté à les séparer les uns des autres, sans les défigurer, lorsqu'ils sont entièrement formés, et que le bois est parvenu au point de persection et de solidité qu'il doit avoir, il est absolument nécessaire de l'observer à ce degré d'accroissement pour trouver tous ses organes complets. On a une preuve de cet état de persection lorsqu'on apperçoit la couleur du bois, qui distingue le cœur de l'aubier, dans les arbres qui ont cette différence de couleur.

Dans la suite, le bois commence à dépérir par la moëlle et par les parties du cœur; le tems de cette altération est appelé l'âge de retour, suivant l'expression des forestiers. Le signe qui l'indique, consiste dans la cadranure, marquée par des fentes dirigées comme les rayons d'un cercle; elles partent de la moëlle, mais elles ne s'étendent pas jusqu'à l'écorce. Il y a ordinairement deux ou trois de ces fentes; elles ont quelqu'apparence des lignes d'un cadran; c'est pourquoi on dit que le bois est cadrané. Ce bois n'est pas bon pour l'observation de ses organes, parce qu'ils sont en partie viciés: il faut donc, pour cette étude, choisir un bois dont le cœur n'ait point de cadranure.

Les bois le moins bons pour l'observation des organes de cette substance, sont ceux dont le cœur ne dissère pas de l'aubier par la couleur,

Exposition abrégée des principaux organes du bois.

Avant de présenter les objets de la démonstration des principaux organes du bois, il est nécessaire de

faire une exposition abrégée de ces organes, afin qu'il soit plus facile de les reconnaître et de les distinguer les uns des autres, lorsqu'on aura sous les yeux l'ensemble qu'ils forment par leur réunion dans un tronc d'arbre.

Je vais exposer la situation et les caractères apparens des principaux organes du bois en huit articles.

- I. La moëlle.
- II. Les couches annuelles.
- III. Les prolongemens et les appendices médullaires.
- IV. Le cœur et l'aubier.
- V. L'enveloppe cellulaire et les couches corticales.
- / VI. Les trachées.
  - VII. Les vaisseaux propres.
  - VIII. L'épiderme.

#### I. La moëlle.

Si l'accroissement des arbres était régulier, la moëlle serait au centre du tronc où elle formerait un axe; mais cet axe est porté du côté opposé à celui où le bois prend le plus de croissance, ce qui vient de l'abondance de la sève, attirée par une grosse racine, ou une grosse branche.

La moëile est reconnaissable en ce qu'elle est composée de vésicules, qui sont plus grandes au centre de la moëlle, que vers sa circonférence. On donne aussi à ces vésicules les noms de cellules, d'utricules, et de parenchyme, qui sont tous synonymes. Dans une jeune pousse d'arbre, la moëlle

est tendre, succulente et verie; ensuite elle devient blanche dans la plûpart des arbres; dans les branches de deux ans, elle paraît desséchée; avec l'âge, le canal médullaire diminue peu-à-peu de diamètre; et enfin dans les gros arbres, on ne voit plus, ni canal, ni substance médullaire, même dans ceux qui avaient le plus de moëlle étant jeunes. Il y a des variétés dans la moëlle de différentes espèces d'arbres pour la figure et la grandeur des vésicules et leur quantité: les arbres qui ont beaucoup de moëlle, n'ont pas toujours de grandes vésicules, elles sont très-petites dans le sureau.

Dès qu'une nouvelle pousse sort d'un bouton, elle a déjà des indices de son épiderme, et des autres parties qui doivent se développer et se fortifier dans la suite; mais le volume de la moëlle est à proportion le plus grand.

#### II. Les couches annuelles.

La première des couches annuelles enveloppe la moëlle, les autres se forment successivement chaque année : on les voit sur la coupe transversale du tronc, comme des anneaux de différentes épaisseurs, et plus ou moins irréguliers. Une grande partie de chacune de ces couches, consiste dans des faisceaux de filets ligneux et longitudinaux qui forment une sorte de réseau, parce qu'ils s'écartent et se rapprochent les uns des autres, au point de se toucher à différentes distances. On regarde ces filets ligneux comme des vaisseaux qui charrient la sève; en supposant

que la sève fasse dans les plantes les fonctions de la lymphe dans les animaux : on donne à ces filets la dénomination des vaisseaux lymphatiques; mais on ne sait pas s'ils sont des tuyaux creux, comme les vrais vaisseaux, ou si ces filets, quoique solides étant réunis en faisceau, laissent entr'eux des vides qui peuvent faire les fonctions de vaisseaux. Un réseau, formé par les vaisseaux de la sève, est appellé réseau ligneux : il a très-peu d'épaisseur; cependant le bois est en grande partie formé par ces vaisseaux, appliqués circulairement les uns sur les autres.

J'ai trouvé un réseau de fibres ligneuses, dans les plantes grasses: ayant coupé transversalement un tronçon de gros cierge du Pérou, j'apperçus, dans le milieu de la coupe, une ligne circulaire qui me parut être de consistance plus ferme que les autres parties; je soupçonnai qu'elle pouvait être composée de fibres ligneuses. Quelques jours après, ce tronçon de cierge étant un peu desséché, je vis que les parties molles de la coupe s'étaient retirées, et que la ligne dure qui les débordait, était sormée par des petits cylindres: alors je mis le tout tremper dans l'eau. Au bout de quelques jours, l'eau perdit sa transparence; et après deux ou trois semaines j'essayai de retirer le morceau de cierge, en le saisissant par les petits cylindres qui étaient durs et saillans. La substance molle qui les environnait dans le reste de leur longueur, s'en détacha peu-à-peu en se délayant dans l'eau; alors je vis avec plaisir que j'en avais retiré une gaîne de neuf lignes de diamètre, formée par des saisceaux de sibres ligneuses, blancs, et disposés en sorme de réseaux : je distinguais les sibres à œil nud; elles me paraissaient opaques et brillantes comme de la soie: mais en les observant au microscope, je vis qu'elles étaient transparentes; les plus grosses de celles que j'ai mesurées avec un micromètre appliqué au microscope, avaient un quarante-sixième de ligne en diamètre, et les plus petités, un soixante-dixième.

En enlevant l'écorce de bois à dentelle, on apperçoit à l'œil nud, les réseaux dont elle est composée, quoique leurs mailles soient fort serrées. On peut séparer aisément ces réseaux les uns des autres, et élargir les mailles, en étendant les réseaux dans leur largeur. Les faisceaux de fibres paraissent opaques, et sont brillans comme ceux du cierge du Pérou; les fibres étant séparées les unes des autres, et vues au microscope, sont aussi transparentes, mais beaucoup plus fines.

## III. Les prolongemens et les appendices médullaires.

Ces prolongemens viennent en effet de la moëlle; ils sont composés, comme elle, de vésicules qui ont ordinairement moins de volume, peut-être, parce qu'elles ont été plus comprimées dans leur formation; je le présumerais volontiers, par l'idée que j'ai de cette formation. On ne doute pas que les prolongemens médullaires ne soient produits par la moëlle; c'est pourquoi on les a aussi appellés productions médullaires.

Je pense qu'un corps vésiculaire, tendant à s'étendre de tous les côtés, et étant entouré dans une nouvelle pousse par des filets longitudinaux qui sont résistance, introduit de place en place entre ces filets des vésicules qui les éloignent les uns des autres dans les endroits où elles se trouvent, et qui sorment des mailles: le nom d'insertion, donné par un auteur célèbre, aux prolongemens médullaires, indique cette sormation. Si l'on se figure les effets que doivent produire ces insertions de vésicules entre les vaisseaux séveux, on verra que les mailles qu'elles sorment doivent être placées, sans ordre, et avoir des figures irrégulières et oblongues.

Au sortir de la moëlle, la plûpart des prolongemens sont frangés, ils semblent avoir été vacillans dans leur direction; ils paraissent peu compactes: leurs bords sont grenus, peut-être parce qu'on y entrevoit les inégalités d'un corps vésiculaire. La plûpart de ces prolongemens médullaires ont la même forme dans toutes les couches annuelles du cœur et de l'aubier; ils sont fort minces, en passant d'une couche annuelle à une autre, ou ils disparaissent: il y en a de fourchus, et d'autres, de figure fort irrégulière: on a donné a ces prolongemens la dénomination d'appendices médullaires.

Les prolongemens connus sous ce nom, ou sous les noms d'insertions, ou de productions médullaires, sont plus épais et plus apparens que les appendices médullaires, leur substance paraît être plus comprimée et leurs bords plus unis; ils sont dirigés à-peu-près comme les rayons d'un cercle, dont la moëlle serait le centre, et l'écorce la circonférence: aussi les a-t-on

comparés aux lignes horaires d'un cadran; mais la plûpart de ces prolongemens sont courbes.

Lorsqu'on a coupé transversalement un troncou une branche d'arbre, on voit peu de prolongement sortir de la moëlle : il y en a qui ne s'étendent, ni jusqu'à la moëlle, ni jusqu'à l'écorce, et plusieurs vont jusqu'à l'écorce, sans aller jusqu'à la moëlle : je crois que tous les prolongemens médullaires seraient apparens dans toute leur étendue, si la scie avait suivi leurs contours. Pour s'en convaincre, il faut considérer une coupe longitudinale prise sur la maille; on y voit les prolongemens coupés sur leur longueur et leur largeur, et les contours de leurs bords. Si l'on traçait sur ces prolongemens des lignes perpendiculaires au canal de la moëile, on reconnaîtrait que des coupes qui suivraient ces lignes ne laisseraient paraître les prolongemens que de la manière dont on les apperçoit sur les coupes transversales du bois.

Lorsqu'un tronçon de chêne est coupé et poli dans une direction, qui passe par le centre de la moëile, et qui par conséquent suit, autant qu'il est possible, la direction des prolongemens et des appendices médullaires, on dit vulgairement que ce bois est fendu sur la maille. On reconnaît les prolongemens médullaires, par de grandes plaques irrégulieres et de couleur brune qu'ils forment, tandis que les appendices médullaires ne paraissent que par petites plaques brunes et quarrées, disposées régulièrement entre des fibres ligneuses, de manière que l'on se représente aisément les appendices médullaires, passant entre

ces fibres, comme la trame d'une étoffe dans la chaîne.

#### IV. Le cœur et l'aubier.

On distingue dans le bois de la plûpart des arbres, le cœur et l'aubier: le cœur est marqué sur la coupe transversale du bois, par une couleur différente de celle de l'aubier, ou au moins plus soncée; c'est le bois le plus dur et le meilleur par sa durée. On regarde l'aubier comme un bois imparfait; il est sujet à être piqué des vers; il faut le retrancher dans les ouvrages de quelque conséquence. L'aubier environne le cœur, comme une enveloppe circulaire; l'épaisseu? varie dans différens arbres, par plusieurs circonstances, et aussi dans le même arbre et sur la même coupe transversale. Les couches annuelles sont distinctes sur le cœur et l'aubier; on voit que la couleur qui marque le cœur ne suit pas la même couche, et qu'il y a plusieurs couches qui sont en partie de la couleur de l'aubier, et en partie de celle du cœur; cette observation semble prouver que cette différence de couleur vient, non-seulement de l'âge, mais aussi de toutes les circonstances qui peuvent accélérer la végétation de l'arbre, et lui donner plus de so'lidité et de densité d'un côté que de l'autre.

#### V. L'enveloppe cellulaire et les couches corticales.

Cette enveloppe cellulaire est placée entre l'épiderme et l'écorce; elle est très mince; elle a une couleur couleur verte; sa substance est vésiculaire comme la moëlle, mais ses vésicules sont plus petites.

Les couches corticales remplissent l'espace qui est entre l'enveloppe cellulaire et l'aubier; elles forment l'écorce. Cette partie de l'arbre contient des réseaux ligneux, et une substance vésiculaire qui remplit ces mailles comme dans le bois; mais les mailles des réseaux de l'écorce sont plus grandes, et par conséquent la substance cellulaire plus volumineuse.

Pour avoir quelqu'idée de la formation de l'écorce, il faut d'abord la considérer dans un rameau d'un an : alors, elle ne consiste qu'en une couche de réseaux ligneux, dont les prolongemens de l'enveloppe cellulaire remplissent les mailles. Dans la seconde année, l'écorce s'accroît par une seconde couche de réseaux ligneux, placée entre la première couche et l'aubier, et ainsi de suite dans les autres années. Cependant, les couches de l'écorce ne sont jamais aussi nombreuses que les couches annuelles du bois. La nouvelle couche se formant entre la précédente et le bois qui ne peut pas reculer, il faut que les anciennes couches corticales s'étendent, pour faire place à la nouvelle.

La substance de l'écorce n'est pas aussi serrée, ni aussi dure que celle du bois: lorsque les couches corticales ne sont pas bien vieilles, elles peuvent se relâcher et s'étendre pour faire place aux nouvelles, qui se forment chaque année contre l'aubier; car il ne peut pas céder de son côté en se resserrant. Mais à un certain âge, les couches corticales deviennent Leçons. Tome IV.

B b

trop sèches et trop roides pour s'étendre; elles se cassent et se gercent; enfin, les injures du tems détruisent peu-à-peu l'épiderme et les couches extérieures de l'écorce des vieux arbres : c'est pourquoi il y a moins de couches corticales que de couches annuelles.

Les gerçures des vieux arbres, par exemple de l'acacia, sont larges et prosondes; elles représentent encore les mailles des réseaux ligneux de l'écorce. A tous les âges, les réseaux de cette partie des arbres sont plus distincts que ceux du bois; on les a apperçus les premiers, et on est parvenu à tirer de leurs mailles, la substance cellulaire qui les remplit.

#### VI. Les trachées.

Il y a dans le bois des vaisseaux auxquels on à donné le nom de trachées, parce qu'on les a comparés aux trachées des insectes, par rapport à leur structure et à leur fonction. Ces vaisseaux sont des tuyaux dirigés longitudinalement sous la figure d'une colonne torse; ils sont formés par une bande étroite, mince, transparente et de couleur argentine; elle est courbée en spirale, de manière que ses bords se touchent à chaque tour, et forment un tuyau dont les surfaces sont inégales, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur: si l'on tire par un bout la bande qui forme une trachée, cette bande s'allonge, de manière qu'elle ressemble à un tire-bourre.

On voit les orifices des trachées sur la coupe transversale d'un tronc de chêne, d'orme, d'acacia, etc: Ils sont rangés circulairement entre les couches annuelles; on en voit aussi dans l'épaisseur de ces couches, mais ils sont plus petits.

Duhamel n'a pu voir les trachées que dans les jeunes branches herbacées du rosier; pour les découvrir, il conseille d'enlever l'écorce, de prendre un morceau du corps ligneux, de rompre doucement ce morceau et de tirer, dans des sens opposés, les deux pièces en parties détachées; alors on apperçoit, entre ces deux pièces, des filamens très fins en forme de tire-bourre : ces filamens, vus au microscope, ont paru comme des bandes brillantes, roulées en hélice ou tire-bourre.

J'ai vu les trachées entières et dans leur état naturel. Pour cet effet, déchirez longitudinalement un morceau de bois de chêne ou autre, et exposez-le au soleil; vous y verrez des points brillans et rangés par files, qui sont les trachées! le brillant n'est pas continu, parce qu'il y a une petite dépression, à chaque tour de spirale, aux endroits où les bords de la lame, dont la trachée est composée, se touchent; ces dépressions font paraître les trachées sous la forme d'une file de vésicules brillantes: elles sont encore plus apparentes à l'aide d'une loupe.

Aucuns des auteurs qui se sont occupés de l'organisation de l'écorce des arbres, n'y a vu des trachées; d'où l'on a soupçonne que l'écorce était de nature différente de celle du bois. Cependant j'ai vu dans l'écorce et dans l'épiderme du chêne des parties brillantes, comme celles des trachées du bois : ces parties brillantes sont plus rares et moins apparentes dans l'écorce, mais leur disposition est la même; elles sont rangées par files longitudinales; qui paraissent for-

mées de globules brillans, et qui ressemblent aux trachées du bois.

Ces observations me font présumer qu'il y a des trachées dans l'écorce; mais, pour en être assuré, il faudrait avoir déroulé la lame spirale qui les forme.

## VII. Les vaisseaux propres.

On a donné la dénomination de vaisscaux propres à ceux qui charrient une liqueur particulière à chaque espèce de plante: on a comparé cette liqueur au sang des animaux pour ses fonctions; mais ce n'est qu'une présomption qui demande des preuves. On reconnaît la liqueur des vaisseaux propres sur la coupe transversale du bois et de l'écorce, par sa couleur et son odeur qui varient dans différentes espèces de plantes; elle est blanche dans le figuier, rouge dans l'artichaut, jaune dans l'éclair, etc. Cette liqueur paraît en gouttelettes sur les orifices des vaisseaux propres, et indique leur disposition circulaire près de l'épiderme, derrière l'enveloppe cellulaire, ou près du corps ligneux; il y en a aussi dans l'épaisseur de l'écorce, de l'aubier, du bois et de la moëlle; ils sont d'un verd foncé dans plusieurs arbres.

## VIII. L'épiderme.

Le nom d'épiderme a été donné à l'enveloppe extérieure du tronc, des branches, et des autres parties des arbres par comparaison avec l'épiderme, qui recouvre la peau des animaux; aussi les mots de cuticules, de surpeau et d'épiderme, sont synonymes. L'épiderme est mince, sec et aride; on le détache aisément des arbres quisont en sève; on l'enlève difficilement, lorsqu'il n'y a point de sève abondante, et il adhère plus fortement aux branches sèches; mais il se détache de lui-même sur celles qui sont pourries.

L'épiderme a différentes couleurs sur diverses espèces d'arbres, et à différens âges; il est blanc, gris, cendré, roux ou verd, etc. Le plus souvent, il a de la transparence; ainsi la couleur de l'enveloppe cellulaire qu'il recouvre, doit influencer sur la sienne.

L'épiderme paraît n'être qu'une membrane unique sur les jeunes branches de la plûpart des arbres; cependant sur d'autres on a vu des indices d'une seconde membrane plus mince, plus verte et plus succulente que la première : on en a enlevé sur le bouleau, au moins six bien distinctes, et peut-être en trouveraît-on un plus grand nombre. On présume que l'épiderme est formé par des vésicules desséchées; en effet, il recouvre l'enveloppe cellulaire.

Il s'étend en tout sens, jusqu'à un certain point, à mesure que l'arbre grossit; ensuite il se déchire, et enfin, il n'est plus sur les gros troncs que par lambeaux morts et desséchés, qui tombent avec le tems.

L'épiderme doit empêcher le desséchement de l'enveloppe cellulaire. A l'aide du microscope, on a vu dans l'épiderme des points lumineux que l'on a soupçonné être de petits trous qui pouvaient donner issue à la transpiration. Manière de façonner un tronçon de tige ou de branche d'environ deux pouces et demi de diamètre, sur cinq pouces de longueur.

Sciez le tronçon à l'équerre sur chaque bout, en ménageant l'écorce, et polissez ces coupes; l'inférieure sera la première face (no. 1, pl. 2.)

Pour faire la seconde face (n°. 2, pl. 1), il faut scier longitudinalement la partie supérieure du tronçon sur sur la longueur d'un pouce sept lignes; cette coupe doit passer par le centre de la moëlle. Ensuite, on fait une coupe transversale qui tombe à angle droit sur la partie inférieure de la coupe longitudinale, et l'on polit ces deux coupes.

On trace sur la coupe transversale, au crayon, une courbe EGF, entre deux couches annuelles, à environ quatre lignes de distance du centre de la moëlle,
à un pouce sept lignes de la première coupe transversale; on en fait une seconde de la même manière, et
l'on enlève en déchirant, à l'aide d'un ciseau, le bois
qui est entre les deux coupes transversales jusqu'à la
courbe EGF, tracée sur la première de ces deux
coupes, et jusqu'à l'alignement CD de la coupe longitudinale polie : c'est ainsi que l'on forme la troisième sace (n°. 3.)

Polissez ce qui reste de la seconde coupe transversale, et tracez à environ quatre lignes de distance de la courbe de la troissème face, une autre courbe QVX, sur le milieu d'une couche annuelle; coupez ce bois, à l'aide du ciseau, sur la longueux d'un pouce sept lignes, en suivant, autant qu'il est possible, la direction des fibres ligneuses; on polira le reste de la quatrième face (n°. 4), en suivant l'alignement de la seconde et de la troisième.

La partie inférieure du tronçon, qui déborde au devant de la quatrième face, est de différentes épaisseurs, elle aura jusqu'à deux lignes; mais il faut qu'elle n'ait qu'environ une demi-ligne dans quelqu'endroit un peu étendu, comme RUS, afin que l'on puisse voir le jour au travers des trachées.

La cinquième face (n°. 5) est à l'équerre de la seconde; ainsi, elle coupe à angle droit les prolongemens médullaires. Elle doit avoir trois quarts de pouce, y compris l'écorce, à l'endroit qui se trouve à trois pouces au-dessus de son extrêmité inférieure.

La sixième face, no. 6, pl. 2) est une coupe dirigée obliquement, depuis l'extrêmité supérieure du tronçon; elle commence à une ligne de distance de la seconde face, et aboutit à trois lignes au-dessus de l'extrêmité inférieure du tronçon.

La septième face (nº. 7) est couverte d'un bout à l'autre par l'écorce.

Echanțillons de tiges d'arbres coupés ou déchirés de manière à faire paraître leurs organes en différens sens, avec la citation des espèces d'arbres où chaque organe est plus apparent.

La démonstration des objets de l'histoire naturelle facilite beaucoup l'intelligence de leurs descriptions, et supplée même ce qu'elles laissent à desirer, parce qu'il y a des choses si peu apparentes, que l'on ne peut pas les décrire, quoiqu'il soit possible de les appercevoir; souvent les termes manquent pour exprimer des choses que l'on voit distinctement. La description des organes des plantes étant fort sujette à ces inconvéniens, il est d'autant plus nécessaire de perfectionner la démonstration de ces organes; c'est ce qui m'a déterminé à couper et à déchirer des portions de tiges d'arbres, de manière à faire paraître leurs organes en différens sens : j'ai eu en vue d'épargner, par ce moyen, de la peine et du tems pour l'étude et l'organisation des plantes. J'ai recherché dans un grand nombre d'espèces d'arbres, celles où certains organes sont encore plus apparens que dans le chêne que j'ai toujours préféré, à choses égales.

# DÉMONSTRATION DES PRINCIPAUX ORGANES DES PLANTES.

Arbres à réseaux ligneux.

PREMIÈRE FACE DES ÉCHANTILLONS.

Coupe transversale des arbres à réseaux ligneux.

Sureau..... 1. La moëlle.

Sureau..... 2. Les vésicules de la moëlle.

Sureau..... 3. Les trachées de la moëlle.

Chêne..... 4. Les productions médullaires dans le bois.

## (393)

| Chêne 5.              | Des indices de productions mé-                |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
|                       | dullaires dans l'écorce.                      |
| Chêne 6.              | Les appendices médullaires.                   |
| Chêne 7.              | Les trachées des appendices mé-<br>dullaires. |
| Oh è o                |                                               |
|                       | Le cœur du bois.                              |
| _                     | L'aubier.                                     |
| Chêne 10.             | La place du liber.                            |
| Chêne 11.             | L'écorce extensible.                          |
| Chêne 12.             | L'écorce gercée.                              |
| Sureau 13.            | Le tissu cellulaire.                          |
| Prunier 14            | . L'enveloppe cellulaire.                     |
| Prunier 15.           | L'épaisseur de l'épiderme.                    |
| Chêne 16.             | Les couches annuelles du bois.                |
| Peuplier d'Italie 17. | Les feuillets des couches an-<br>nuelles.     |
| Sureau 18.            | Les couches corticales.                       |
| Chêne 19.             | Les cavités des grosses trachées du bois.     |
| Chêne 20.             | Les cavités des petites trachées.             |
| Sapin 21.             | Les cavités des vaisseaux propres,            |
| •                     | vides ou remplies.                            |
| SFC                   | ONDE FACE.                                    |

#### SECONDE FACE.

# Coupe longitudinale prise sur la maille et polie.

| Sureau | 22. La coupe longitudinale de la                              |
|--------|---------------------------------------------------------------|
|        | moëlle polie.                                                 |
| Sureau | 23. Les vésicules de la moëlle.                               |
| Chêne  | 24. La coupe longitudinale polie des productions médullaires. |

| Chêne   | 25. Le cœur et l'aubier du bois.                                                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chêne   | 26. Les fibres ligneuses qui passent<br>longitudinalement entre les<br>cellules ou les appendices mé-<br>dullaires. |
| Chêne   | 27. La coupe longitudinale des gros-<br>ses trachées.                                                               |
| Chêne   | 28. La coupe longitudinale des pe-<br>tites trachées.                                                               |
| Prunier | 29. La coupe longitudinale polie de l'épiderme.                                                                     |
| Chêne   | 30. La coupe longitudinale polie de l'écorce gercée.                                                                |
| Chêne   | 31. La coupe longitudinale polie de l'écorce extensible.                                                            |
| Chêne   | 32. Le brillant des trachées dans l'écorce.                                                                         |
| Sapin   | 33. Les vaisseaux propres.                                                                                          |

# TROISIÈME FACE.

Chêne..... 34. Le brillant des trachées dans la

tranche de l'épiderme.

Coupe longitudinale déchirée à l'endroit des grandes eavités des trachées.

- Chêne...... 35. Un grand nombre de trachées du bois entières.
- Peuplier d'Italie. 36. Les feuillets des couches annuelles de l'écorce.
- Sapin..... 37. Les vaisseaux propres.

### · QUATRIÈME FACE.

Coupe longitudinale polie à l'endroit d'une couche annuelle,

Chêne,..... 38. Les mailles du réseau ligneux entre les productions médulalaires.

### CINQUIÈME PACE.

Coupe longitudinale polie prise hors de la maille.

Chêne..... 39. Les productions médullaires coupées transversalement.

Chêne...., 40, Coupe des trachées du bois.

#### SIXIÈME FACE,

Coupe oblique polie, prise de haut en bas et de dedans en dehors,

Chêne,..... 41. Les productions médullaires coupées obliquement.

Chêne..... 42. Les cavités des grosses trachées coupées obliquement.

Chêne....., 43. Les couches annuelles coupées obliquement.

#### SEPTIÈME FACE.

Prunier..... 44. La face extérieure de l'épiderme.

Prunier..., 45. La face intérieure de l'épiderme.

Prunier..... 46. L'enveloppe cellulaire.

Prunier..... 47. La face extérieure de l'écorce.

Prunier..... 48. La face intérieure de l'écorce.

Prunier..... 49. La face extérieure de l'aubier.

Chêne..... 50. Le brillant des trachées dans l'écorce.

Chêne..... 51. Idem, dans l'épiderme.

Observations sur la démonstration des organes du bois.

J'ai preséré pour la démonstration des organes du bois des tronçons d'environ deux pouces et demi de diamètre, pa ce qu'on les manie facilement; mais comme on n'en a pas toujours de cette dimension avec leur écorce qui y est nécessaire, il y aura peu d'inconvénient à en saire saçonner de plus petits et de plus gros.

J'ai pris, par préférence, le bois de chêne, parce qu'il est le plus commun et parce qu'on le trouve dans nos bûchers; mais il y a des objets de démonstration que l'on n'y verrait que difficilement; dans ce cas j'indique d'autres bois. Sur 51 observations, il y en a 30 que l'on peut faire sur le chêne, 9 sur le prunier, 7 sur le suseau, 3 sur le sapin, et 2 sur le peuplier d'Italie.

#### PREMIÈRE FACE.

- 1. La moëlle.
- 2. Les vésicules de la moëlle.
- 3. Les trachées de la moëlle.

Ces trois objets sont plus apparens sur le sureau

que sur le chêne, parce que le sureau a beaucoup de moëlle; les trachées sont tiès remarquables par leur brillant; j'en ferai mention plus au long n°. 27.

5. Des indices de productions médullaires dans l'écorce.

Ces indices sont très-apparens dans le chêne verd. Mais on les apperçoit aussi dans le chêne.

- 13. Le tissu cellulaire de l'écorce est plus sensible dans le sureau que dans le chêne, parce que l'écorce du sureau est plus épaisse.
- 14. L'enveloppe cellulaire.
- 15. L'épaisseur de l'épiderme.

On voit plus facilement ces deux objets sur le prunier que sur le chêne, parce que l'enveloppe cellulaire du prunier a une belle couleur verte qui la distingue de l'épiderme.

17. Les seuillets des couches annuelles.

Il est bien prouvé que les couches annuelles sont composées de feuillets; je les ai bien vus sur le bois d'un peuplier d'Italie; mais ce qui les rendait plus distinctes, c'est que ce bois était altéré par vétusté.

18. Les couches corticales.

Ces objets sont plus apparens dans l'écorce du sureau, que dans celle d'aucun des autres arbres dont j'ai observé l'écorce : je les ai vues aussi sur le chêne.

r. Les cavités des vaisseaux propres, vides ou remplies.

On apperçoit ces cavités dans beaucoup d'arbres; on voit la substance qu'elles renserment, sur les arbres résineux. J'en ai vu plusieurs gouttelettes sur la coupe de l'écorce et du bois du thuya. J'indique le sapin pour cette observation, parce que c'est un arbre plus commun.

#### DEUXIBME FACE

- 22. La coupe longitudinale de la moëlle.
- 23. Les vésicules de la moëlle.

Il est plus facile de faire ces observations sur le sureau que sur le chêne, par les raisons que j'en ai déjà données plus haut.

- 34. La coupe longitudinale polie des productions médullaires.
- 26. Les fibres ligneuses qui passent longitudinalement entre les cellules des appendices médullaires.

Les productions et les appendices médullaires ont une couleur différente de celles des fibres du réseau ligneux, à travers lequel elles passent, de manière que les fibres ligneuses sont dirigées comme la chaîne et les appendices médullaires, comme la trame d'une étoffe: ces appendices sont chatoyantes et, pour ainsi dire, dorées dans quelques espèces d'arbres, tels que les bois satinés et les exéroissances ligneuses.

27 La coupe longitudinale des grosses trachées.

Les grosses trachées sont placées entre les couches annuelles et sorment des cercles qui séparent ces couches; on voit leurs cavités sur la coupe horizontale. La coupe longitudinale sait paraître des sentes en partie brunes qui renserment les trachées:

la couleur brune vient des vésicules des appendices médullaires; les trachées sont très-reconnaissables par leur couleur argentine.

Supplément à la démonstration des principaux organes du bois.

Je me suis permis de donner une nouvelle description des prolongemens et des appendices médullaires, et quelques conjectures sur leur formation au sortir de la moëlle, et sur la formation des mailles des réseaux ligneux: on resterait à jamais dans l'ignorance sur le développement des choses qu'il n'est pas possible d'observer au tems de leur formation, si l'on ne suppléait à l'observation par des conjectures vraisemblables.

Jai commencé l'exposition des principaux organes du bois par la moëlle; j'ai continué cette exposition jusqu'à l'écorce; ensuite j'ai passé à l'enveloppe cellulaire; je suis revenu jusqu'au bois, et j'ai fini pat l'épiderme: au contraire, la plûpart des auteurs qui ont traité cette matière, ont commencé par l'épiderme. Je crois qu'à peu près dans le même tems la moëlle et l'épiderme se forment dans le bouton et dans la nouvelle pousse; l'épiderme et la moëlle dépérissent aussi à peu près au même âge. Lorsqu'un arbre est sur le retour, la moëlle se desseche et les premières couches du cœur, perdent de leur compacité et se fendent; lorsqu'un arbre est parvenu à un certain point de grosseur, l'épiderme et les couches corticales les plus anciennement formées, cessent d'être exten-

sibles, se gercent, et dans la suite se détruisent. La moëlle est la partie la plus volumineuse et la plus apparente d'une jeune pousse; c'est ce qui m'a déterminé à commencer par l'exposition de cet organe.

Mais au lieu d'aller progressivement de la moëlle jusqu'à l'épiderme, j'ai cru plus à propos de suivre deux routes opposées; la marche de la nature, dans la crue d'un tronc d'aibre, me les a indiquées. La couche annuelle qui a eté sormée la première, enveloppe la moëlle; la seconde couche entoure la première, et ainsi de suite jusqu'à la dernière qui termine l'aubier: donc la crue de cette partie du tronc s'étend de dedans en dehors. Au contraire, la couche corticale qui a été formée la première, se trouve sous l'épiderme; la seconde couche est en arrière contre la première et ainsi de suite, jusqu'à la dernière qui touche à l'aubier : donc l'écorce s'accroît de dehors en dedans. C'est à ce point de jonction du bois et de l'écorce que se fait une grande operation de la nature, par la formation d'une nouvelle couche d'aubier et d'une nouvelle couche d'écorce.

**MATHÉMATIQUES** 

# MATHÉMATIQUES.

### LAGRANGE, Professeur.

TANT que l'algèbre et la géométrie ont été séparées, leurs progrès ont été lents et leurs usages bornés; mais lorsque ces deux sciences se sont réunies, elles se sont prêtées des forces mutuelles, et ont marché. ensemble d'un pas rapide vers la perfection. C'est: à Descartes qu'on doit l'application de l'algèbre à la géométrie, application qui est devenue la clef des plus grandes découvertes dans toutes les branches des mathématiques. La méthode que je vous ai exposée dernièrement, pour trouver et démontrer plusieurs propriétés générales des équations, par la considération des courbes qui les représentent, est proprement une espèce d'application de la géométrie à l'algèbre; et comme cette méthode a des usages: très-étendus, et peut servir à résoudre facilement des problêmes, dont la solution directe serait trèsdifficile ou même impossible, je crois devoir vous en entretenir encore dans cette séance, d'autant plus qu'on ne la trouve guère dans les élémens ordinaires d'algèbre.

Vous avez vu comment une équation d'un degré quelconque peut se résoudre par le moyen de la courbe dont les abscisses représentent l'inconnue de l'équation, et dont les ordonnées sont égales à la valeur du premier membre de l'équation pour chaque

Legons. Tome IV.

valeur qu'on donne à l'inconnue. Il est clair que cette méthode peut s'appliquer en général à toutes les équations, quelle que soit leur forme, et qu'elle ne demande pas que l'équation soit développée et ordonnée par rapport aux dissérentes puissances de l'inconnue. Il sussit donc que tous les termes de l'équation soient dans un seul membre, en sorte que l'autre membre soit égal à zéro; alors, en prenant de même l'inconnue pour l'abscisse x, et la fonction de l'inconnue, c'est-à-dire, la quantité composée de cette inconnue et des connues, laquelle forme l'un des membres de l'équation, pour l'ordonnée y; la courbe décrite d'après ces ordonnées x et y, donnera, par ses intersections avec l'axe, les valeurs de x, qui seront le ricines cherchées de l'équation donnée. Et comme, le plus souvent, on n'a pas besoin de connaître toutes les valeurs possibles de l'inconnue, mais seulement celles qui peuvent résoudre le problème dans le cas dont il s'agit; il suffira de décrire la portion de courbe qui pourra répondre à ces valeurs, ce qui épargnera beaucoup de ca!culs inutiles. On pourra même de cette manière juger d'abord par la figure de la courbe, si le problême a des solutions possibles, conformément aux circonstances qui peuvent les limiter.

Supposons, par exemple, que l'on demande de trouver sur la ligne qui joint deux lumières dont l'intensité est donnée, le point qui recevra une quantité de lumière donnée, en pattant de ce principe de physique, que l'esset d'une lumière décroît dans le même rapport que le quarré de la distance augmente.

Nommons a la distance entre les deux lumières. et x la distance du point cherché à l'une des lumières dont l'intensité, ou la quantité de lumière a la distance = 1; soit M, celle de l'autre lumière

étant N, on aura  $\frac{M}{x^2}$  et  $\frac{N}{(a-x^2)}$  pour exprimer les effets de ces deux lumières sur le point en question ; de sorte que désignant l'effet total donné par A, on

aura l'équation  $x^2 + (a-x)^2 = A$ , ou bien  $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{(a-x^2)} - A = 0.$ 

On considérera donc la courbe dont l'équation sera  $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{a-x^2} - A = y$ ; et l'on verra d'abord qu'en donnant à x une valeur très-petite, positive ou néga-

sive, le terme ze de viendra très grand positif, parce qu'une fraction augmente d'autant plus que son dénominateur diminue, de sorte qu'il sera infini au point

où x = 0; ensuite x croissant le terme  $x^2$  ira en diminuant; mais l'autre terme  $(a-x)^2$ , qui était

= =  $\frac{1}{2}$ , lorsque x = 0 augmentera continuellement, jusqu'à devenir très grand ou infini, lorsque \* aura une valeur très-voisine de a, ou égale à a.

Si donc la somme des deux termes peut devenir moindre que la quantité donnée A, en donnant à x des valeurs depuis e jusqu'à a, la valeur de y qui était d'abord très-grande positive, deviendra négative, et redeviendra très-grande positive. Par conséquent, la courbe coupera l'axe deux fois entre les deux lumières, et le problème aura deux solutions. Ces deux solutions se réduiront à une seule si la p'us petite valeur de  $\frac{M}{\lambda^2} + \frac{N}{(a-x)^2}$  était exacte-

ment égale à A; et elles deviendront imaginaires si cette valeur était plus grande que A, parce qu'alors la valeur de y serait toujours positive depuis  $\varkappa = 0$  jusqu'à  $\varkappa = a$ ; d'où l'on voit que si c'est une condition du problème que le point demandé tombe entre les deux lumières, il est possible que le problème n'ait aucune solution: mais si le point peut tomber sur le prolongement de la ligne qui joint les deux lumières, nous alions voir que le problème est toujours résoluble de deux manières. En effet, en supposant  $\varkappa$  négatif, il est visible que le terme  $\frac{M}{\varkappa^2}$  restera toujours positif, et de très-grand qu'il est

près du point où x = o, il ira toujours en diminuant, lorsque x croîtra jusqu'à devenir très-petit ou nul, lorsque x sera très - grand ou infini; l'autre terme

 $\frac{N}{(a-x)^2}$  sera d'abord  $=\frac{N}{a^2}$ , et ira aussi en dimi-

nuant jusqu'à devenir nul, lorsque x sera devenu infini négatif. Il en sera de même en supposant x positif,

et plus grand que a; car lorsque x = a le terme  $\frac{N}{(a - x)^2}$ 

sera înfini, ensuite il ira en diminuant jusqu'à devenir

M

nul lorsque x sera infini; et l'autre terme  $\frac{1}{2}$  sera d'abord  $=\frac{M}{a^2}$  et ira aussi en diminuant jusqu'à zéto.

à mesure que x croîrra.

Donc quelle que soit la valeur de la quantité A, il est visible que les valeurs de y passeront nécessairement du positif au négatif tant pour les x négatives, que pour les x plus grandes que a. Ainsi il y aura une valeur négative de x et une valeur positive plus grande que a, qui résoudront le problème dans tous les cas. On les trouvera par la méthode générale, en rapprochant successivement les valeurs de x, qui donneront des valeurs de y de signe contraire.

A l'égard des valeurs de x moindres que a, nous avons vu que la réalité de ces valeurs depend de la

plus petite valeur de la quantité  $\frac{M}{x^2} + \frac{N}{(a-x)^2}$ ; on verrations le calcul différentiel comment on détermine les plus petites et les plus grandes valeurs d'une quantité variable; nous nous contenterons de remarquer ici que la quantité dont il s'agit, sera la

plus petite ou un minimum; lorsque  $\frac{x}{a-x} = \sqrt[3]{\frac{M}{N}}$ 

de sorte qu'on aura  $x = \frac{a\sqrt{M}}{\sqrt[3]{M} + \sqrt[3]{N}}$  et de-là on trou-

vera pour la plus petite valeur de la quantité dont

deux valeurs réelles de x si cette quantité est moindre que A; mais ces valeurs seront imaginaires si elle est plus grande. Le cas de l'égalité donnera deux valeurs de x égales entr'elles.

Je me suis un peu étendu sur l'analyse de ce problême qui n'est au reste que de pure curiosité, parce qu'elle peut servir pour tous les cas semblables.

L'équation du problème précédent étant délivrée des fractions, sera de cette forme. A  $x^2$  ( a - x)<sup>2</sup> — M  $(a-x)^2 - Nx^2 = o$ , laquelle étant développée et ordonnée montera au quatrième degré, et aura par conséquent que tre racines; ainsi par l'analyse que nous venons de donner, on pourra conpaître tout de suite la nature de ces racines. Comme il peut résulter de-là une méthode applicable à toutes les équations du quatrième degré, nous allons en dire un mot en passant. Soit donc l'équation générale x4 + p x2 + q x + r = o; on a déjà vu que si son dernier terme est négatif, elle aura nécessairement deux racines téelles, l'une positive et l'autre négative; mais si ce zerme est positif, on n'en peut rien conclure en général sur la nature de ses racines. Qu'on donne à cette equation la forme  $(x^2 - a^2)^2 + b (x + a)^2 + \epsilon$  $(x-a)^2 = 0$ , laquelle étant développée devient  $x^4 +$  $(b+c-2a^2)x^2+2a(b-c)x+a^4+a^2$ (b+c)=a; d'où l'on tire en cemparant les termes,  $b+c-2a^2=p$ , 2a(b-c)=q,  $a^4+a^2(b+c)$ = r; et de-là  $b + c = p + 2 a^2, b - c = \frac{4}{2a}, 3 a^4$ + pa² = r; de sorte qu'en résolvant cette dernière

equation on aura  $a^2 = -\frac{p}{3} + V(\frac{r}{3} + \frac{p^2}{9})$ . Or,

nous supposons ici r positif; donc a<sup>2</sup> sera réel positif; et par conséquent a réel; donc aussi b et c scront réels.

Ayant donc déterminé de cette manière les trois quantités a, b, c, on aura la transformée  $(x^2 - a^2)^2$  $+b(x+a)^2+c(x-a)^2=0$ . Si on fait le second membre de cette équation = y, et qu'on considère la courbe dont a seront les abscisses et y les ordonnées; il est d'abord visible que lorsque b et c seront des quantités positives, cette courbe sera toute au dessus de l'axe, par conséquent l'équation n'aura aucune racine réelle. Supposons en second lieu que b soit une quantité négative et c une quantité positive; alors x = a donnera  $y = 4 b a^2$ , quantité négative, ensuite x très-grand positif et négatif donneront y très-grand positif : d'où il est aisé de conclure que l'équation aura deux racines réelles; l'une plus grande que a, et l'autre moindre que a. On trouvera de même que si b est positif et c négatif, l'équation aura deux racines réelles, l'une plus grande et l'autre moindre que a. Enfin si b et c sont tous les deux négatifs; alors y sera négatif en faisant x = a et x = -a; ensuite il sera positif très-grand pour x très-grand positif ou négatif. D'où l'on conclura encore qu'il y auta deux racines réelles, l'une plus grande que a, l'autre mo ndre que - a. On pourrait pousser ces considérations plus loin, mais nous ne nous y arrêterons pas davantage quant à présent.

On a vu par l'exemple précédent que la considération de la courbe ne demande pas que l'équation

soit délivrée des expressions fractionnaires; on doit dire la même chose relativement aux expressions radicales: il y a même un avantage à y conserver ces expressions telles que l'analyse du problême les donne; c'est qu'on peut n'avoir égard qu'aux signes des radicaux qui conviendront aux circonstances particulières de chaque problème, au lieu qu'en faisant disparaître les fractions et les radicaux, pour avoir l'équation ordonnée suivant les différentes puissances entières de l'inconnue, on introduit souvent des racines étrangères à la question proposée: il est vrai que ces racines appartiennent toujours à la même question, considérée dans toute son étendue; mais cette richesse de l'analyse algébrique, quoique trèsprécieuse en elle-même et sous un point de vue général, devient incommode et onéreuse dans les cas particuliers où l'on ne peut, par les méthodes directes, trouver la solution dont on a besoin, indépendamment de toutes les autres solutions possibles. Lorsque l'équation qui résulte immédiatement des considerations du problême, renferme des radicaux dont le signe est essentiellement ambigu, la courbe de cette équation (en y faisant le membre qui doit · être zéro, égal à l'ordonnée y,) aura nécessairement autant de branches qu'il pourra y avoir de combinaisons différentes de ces signes, et pour la solution complette, il faudrait considérer chacune de ces branches: mais cette généralité peut être restreinte par les conditions particulières du problême qui déterminent la branche où la solution doit se trouver; alors on a l'avantage de ne point faire de calculs inutiles, et cet avantage n'est pas un des moindres qu'offre la méthode de résoudre les équations par la considération des courbes.

Mais cette méthode peut être encore généralisée, et rendue indépendante de l'équation même du problême. Il suffit, pour pouvoir l'employer, de considérer les conditions du problême en elles-mêmes, de donner à l'inconnue différentes valeurs arbitraires, et de déterminer, d'après ces conditions, soit par le calcul ou par une construction, les erreurs qui en résultent. Ces erreurs étant regardées comme ordonnées y d'une courbe dont les abscisses x seraient les valeurs correspondantes de l'inconnue, il en résultera une courbe continue, qu'on appellera la courbe des erreurs, et qui, par ses intersections avec l'axe, donnera également toutes les solutions du problême. Ainsi, si l'on trouve deux erreurs successives, l'une en excès et l'autre en défaut, c'est-à-dire, l'une positive et l'autre négative, on en conclura sur-le-champ qu'entre ces deux valeurs correspondantes de l'inconnue, il y en aura une pour laquelle l'erreur sera nulle, et dont on pourra approcher aussi près qu'on voudra, par des substitutions successives, ou même aussi par la description mécanique de la courbe.

Cette manière de résoudre les questions, par les courbes des erreurs, est une des plus utiles qu'on ait imaginées; elle est d'un usage continuel en astronomie, où les solutions directes seraient trop difficiles, et souvent impossibles : elle peut servir à résoudre des problèmes importans de géométrie et de mécanique, et même de physique; c'est à pro-

prement parler la règle de fausse position prise dans le sens le plus général et rendue applicable à toutes les questions, où il y a une inconnue à déterminer. Elle peut s'appliquer aussi à celles qui dépendent de deux ou plusieurs inconnues, en donnant successivement à ces inconnues différentes valeurs arbitraires, et calculant les erreurs qui en résultent, pour les lier par différentes courbes, ou les réduire en tables. De sorte que par cette méthode on peut parvenir immédiatement à la solution cherchée sans aucune élimination préliminaire des inconnues.

Nous allons en saire voir l'usage par quelques exemples. On demande un cercle dans lequel on puisse inscrire un poligone dont tous les côtés soient donnés. Ce problème mis en équation, monterait à un degré d'autant plus haut, que le nombre des côtés donnés serait plus grand. Pour le résoudre par la méthode dont nous venons de parler, on décrira d'abord un cercle à volonté, comme (1) ABCD, et on portera dans ce cercle les côtés donnés AB, BC, CD, DE, EF du poligone que je suppose ici pour plus de simplicité un pentagone. Si l'extrêmité F du dernier côté tombait en A. le problême serait résolu; mais comme il est très-difficile que cela arrive du premier coup, on portera sur une ligne droite PR, le rayon PA du cercle, et on élèvera au point A la perpendiculaire AF, égale à la corde AF de l'axe AF (2), dans lequel consiste l'erreur de la suppo-

<sup>(1)</sup> Fig. 1, planche B.

<sup>(2)</sup> Planche B, fig. 2.

sition qu'on a faite sur la longueur du rayon PA. Comme cette erreur est un excès, il faudra décrire un cercle d'un rayon plus grand, et faire la même opération, et ainsi de suite, en essayant des cercles de différentes grandeurs. Ainsi, le cercle dont le rayon est PA' donnera l'erreur F'A', laquelle tombant de l'autre côté du point A', devra être sensée négative; par conséquent, dans la figure 2, à l'abscisse PA', il faudra appliquer l'ordonnée A' F' audessous de l'axe. De cette manière on aura plusieurs points F, F' etc., qui seront dans une courbe dont l'intersection R, avec l'axe PA', donnera le vrai rayon PR du cercle qui satisfera à la question; et l'on trouvera cette intersection, en resserrant successivement les points de la courbe, qui se trouveront de côté et d'autre de l'axe, comme F et F', etc.

D'un point dont la position est inconnue, on a observé trois objets dont les distances respectives sont connues, et on a déterminé les trois angles formés par les rayons visuels, menés de l'œil de l'observateur à ces trois objets. On demande la position du lieu de l'observateur par rapport aux mêmes objets.

Si on lie les trois objets par des lignes droites, il est visible que ces trois droites avec les trois rayons visuels formeront une pyramide triangulaire, dont la base sera donnée, ainsi que les trois angles qui forment l'angle solide du sommet auquel l'observateur est supposé placé; et la question sera réduite à déterminer les dimensions de cette pyramide.

Comme la position d'un point dans l'espace est

entièrement déterminée par ses trois distances à trois points donnés, il est clair que le problême sera résolu, si on détermine les trois distances du point où est l'observateur à chacun des trois objets. Or, en prenant ces distances pour inconnues, on aurait trois équations du second degré, qui par l'élimination, donneraient une équation finale du huitième degré; mais en prenant pour inconnues une des distances et les rapports des deux autres à celle-ci, l'équation finale ne sera que du quatrième degré. On pourrait donc résoudre ce problême rigoureusement par les méthodes connues; mais la solution directe étant compliquée et peu commode pour la pratique, voici celle qu'on pourra trouver par la courbe des erieurs.

Soient faits (1) les trois angles successifs APB, BPC, CPD ayant le même sommet P, égaux respectivement aux angles observés entre le premier objet et le second, entre le second et le troisième, et entre le troisième et le premier; et soit d'abord prise la droite PA à volonté, pour représenter la distance de l'observateur au premier objet; comme la distance de cet objet au recond est supposée inconnue, si elle est égale à la ligne AB, on la portera en AB, et on aura ainsi la distance BP du second objet à l'observateur. De même on portera en BC la distance BC du second objet au troisième, et l'on aura la distance PC de cet objet à l'observateur. Maintenant, si on porte en CD la distance du troisième objet

<sup>(1)</sup> Pi. B, fig. 3.

au premier, on aura de nouveau PD pour la distance du premier objet de l'observateur; par conséquent il faudra, pour que la première distance supposée soit exacte, que les deux lignes PA, PD soient égales. Prenant donc sur la ligne PA, prolongée, s'il est nécessaire, la partie PE = PD, si le point E ne tombe point en A, la différence EA sera l'erreur de la première supposition PA. Ayant tiré (1) la droite PR, on y prendra depuis le point fixe P l'abscisse PA, et on y appliquera à angle droit l'ordonnée EA, on aura le point E de la courbe ERS des erreurs. En prenant d'autres distances à la place de PA, et faisant la même construction, on trouvera d'autres erreurs qu'on appliquera de même sur la ligne PR, et qui donneront d'autres points de la même courbe.

On pourra donc décrire ainsi cette courbe par plusieurs points, et le point R où elle coupera l'axe PR donnera la distance PR dont l'erreur sera nulle, et qui sera par conséquent la véritable distance de l'observateur au premier objet; cette distance étant connue on aura les deux autres par la mêne construction.

Il est bon de remarquer que la construction dont il s'agit donne par chaque point A de la ligne PA, deux points B, et B' dans la ligne PB; car puisque la distance AB est donnée, pour trouver le point B il n'y a qu'à décrire du point A comme centre, et avec le rayon AB, un arc de cercle qui coupera la

<sup>(1)</sup> Pl. B, fig. 4.

droite PB en deux points B et B' lesquels satisferont tous les deux aux conditions du problême. De la même manière chacun de ces points en donnera deux sur la droite PC, et chacun de ceux-ci en donnera aussi deux sur la droite PD: d'où il s'en suit que chaque point A pris sur la première droite PA, en donnera généralement huit sur la droite PD, qu'il faudra donc considérer séparément et successivement pour avoir toutes les solutions possibles. J'ai dit généralement, car il est possible 1°. que les deux points B, B' se réunissent en un seul, ce qui aura lieu lorsque le cetcle décrit du centre A avec le rayon AB touchera la droite PB; 20. que ce cercle ne coupe point la droite PB, auquel cas le reste de la construction devient impossible, et il faudra dire la même chose des points C, D. Ainsi en menant la ligne GF parallèle à BP et éloignée de celle - ci d'une distance égale à la ligne donnée AB, le point F où elle coupera la ligne PE prolongée, s'il est néces. saire, sera la limite au-delà de laquelle il ne faudra point prendre les points A, pour avoir des solutions possibles. On aura de même des limites pour les points B et C, lesquels serviront à se restreindre les suppositions primitives qu'on pourrait faire sous la distance PA.

Les huit points D, qui dépendent en général de chaque point A, répondent aux huit solutions dont le problème est susceptible; et lorsqu'on n'a aucune donnée particulière par laquelle on puisse déterminer laquelle de ces solutions convient au cas proposé, il est indispensable de les chercher toutes, en employant

pour chacune des huit combinaisons, une courbe particulière des erreurs. Mais si on sait, par exemple, que la distance de l'observateur au second objet, est plus grande ou plus petite que sa distance au premier, il ne faudra prendre alors dans la ligne PB, que le point B dans le premier cas, ou le point B dans le second; ce qui diminuera les huit combinaisons de moitié. Si on avait la même donnée sur le troisième objet, relativement au second, et sur le premier, relativement au troisième, alors les points C et D seraient déterminés, et on n'aurait qu'une solution unique.

Ces deux exemples peuvent suffire pour montrer l'usage de la méthode des courbes dans la solution des problèmes. Mais cette méthode, que nous n'avons présentée que d'une manière pour ainsi dire mécanique, peut aussi être soumise à l'analyse.

En effet, tout se réduit à décrire ou faire passer une courbe par plusieurs points, soit que ces points soient donnés par le calcul, ou par une construction ou même par des observations, ou des expériences isolées et indépendantes les unes des autres. Ce problème est, à la vérité, indéterminé; car on peut, à la rigueur, faire passer par des points donnés, une infinité de courbes différentes, régulières ou irrégulières, c'est-à-dire, soumises à des équations, ou tracées arbitrairement à la main; mais il ne s'agit pas de trouver des solutions quelconques, mais les plus simples et les plus aisées à employer.

Ainsi, s'il n'y avait que deux points donnés, la

solution la plus simple serait une ligne droite, qu'on mènerait par ces points. S'il y a trois points, on pourrait faire passer par ces points un arc de cercle qui est, après la droite, la ligne la plus facile à décrire.

Mais si le cercle est la courbe la plus simple par sa description, elle ne l'est pas par son équation entre les abscisses et les ordonnées rectangles. Sous ce dernier point de vue, on peut regarder, comme les plus simples, les courbes dont l'ordonnée est exprimée par une fonction entière et rationnelle de l'abscisse, telle que  $y = a + cx + cx^2 + dx^3 + \text{etc.}$ , y étant l'ordonnée, et x l'abscisse. Ces sortes de courbes s'appellent en général paraboliques, parce qu'on peut les regarder comme une généralisation de la parabole qui a lieu, lors que l'équation n'a que les trois premiers termes. Nous en avons déjà montré l'usage dans la résolution des équations; mais leur considération est toujours utile dans la gradation approchée des courbes; car on peut toujours saire passer une courbe de ce gente par tant de points qu'on voudra d'une courbe proposée, puisqu'il n'y a qu'à prendre autant de coëssiciens indéterminés a, b, c, etc. qu'il y a de points proposés, et déterminer ces coëfficiens, de manière que les abscisses et les ordonnées, pour ces points, soient donnés. Or, il est clair que, quelle que puisse être la courbe proposée, la courbe parabolique, ainsi tracée, en différera toujours, d'autant moins que le nombre des points donnés sera plus grand, et leur distance moindre.

Newton

Newton est le premier qui se soit proposé ce problème; voici la solution qu'il en donne:

Soient P, Q, R, S, etc., les valeurs des ordonnées y qui répondent aux valeurs p, q, r, s, etc. des abscisses y, on aura les équations suivantes:

P = 
$$a + bp + cp^{2} + dp^{3} + \text{etc.}$$
  
Q =  $a + bq + cq^{2} + dq^{3} + \text{etc.}$ 

 $R = a + br + ct^2 + dr^3 + etc.$ 

etc.

le nombre de ces équations devant être égal à celui des coëfficiens indéterminés a, b, c, etc. Soustrayant ces équations l'une de l'autre, les restes seront divisibles par p-q, r-q, etc., et l'on aura, après la division,

$$\frac{Q-P}{q-p} = b + c(q+p) + d(q^2 + qp + p^2) + \text{etc.}$$

$$\frac{R-Q}{r-q} = b + c(r+q) + d(r^2 + rq + p^2) + \text{etc.}$$
etc.

Sojt  $\frac{Q-P}{q-p} = Q_1, \frac{R-Q}{r-q} = R_1, \frac{S-R}{s-r} = S_1$ , etc.; on trouvera de la même manière, par la soustraction

et la division,  $\frac{R_1-Q_1}{r-q}=c+d(r+q+p)+\text{etc.}$ 

$$\frac{S_1-Q_1}{s-q}=c+d(s+r+q)+\text{etc.}$$

Soit de même  $\frac{R_1-Q_1}{r-q}=R_2, \frac{S_1-R_1}{s-r}=S_2, \text{etc.};$ 

on trouvera  $\frac{S_2 - R_2}{s - r} = d + \text{etc.}$ , et ainsi de suite.

Legons. Tome IV.

Dd

On trouve, de cette manière, les valeurs des coëfficiens a, b, c, etc. à commencer par les dernières, et les substituant dans l'équation générale y = a + $bx + cx^2 + dx^3 +$  etc., il viendra, après les réductions, cette formule qu'il est aisé de continuer aussi loin qu'on voudra.

 $y = P + Q \cdot (x - p) + R \cdot (x - p) (x - q)$ + S3 (x - p) (x - q) (x - r) + etc. Mais on peut réduire cette solution à une plus grande simplicité, par la considération suivante.

Puisque y doit devenir P, Q, R, etc., lorsque x devient p, q, r, etc. il est aisé de voir que l'expression de y sera de cette sorme:

y = AP + BQ + CR + DS + etc., où les quantités A, B, C, etc. doivent être exprimées en x, de manière qu'en faisant x = p, on ait A = 1, B = 0, C = 0, etc. que de même en suivant x = q, on ait A = 0, B = 1, C = 0, D = 0, etc.; qu'en faisant x = r, on ait pareillement A = 0, B = 0, C = 1, D = 0, etc.; d'où il est facile de conclure que les valeurs de A, B, C, etc., doivent être de cette forme:

$$A = \frac{(x-q)(x-r)(x-s)}{(p-q)(p-r)(x-s)}....$$

$$B = \frac{(x-p)(x-r)(x-s)}{(q-p)(q-r)(q-s)}....$$

$$C = \frac{(x-p)(x-q)(x-s)}{(r-p)(r-q)(r-s)}....$$

etc.

en prenant autant de facteurs dans les numérateurs et dans les dénominateurs, qu'il y aura de points donnés de la courbe, moins un.

Cette dernière expression de y, quoique sous une forme différente, revient cependant au même, comme on peut s'en assurer par le calcul en développant les valeurs des quantités Q1, R2, S3, etc., et ordonnant les termes suivant les quantités P.Q.R., etc.; mais elle est préférable, par la simplicité de l'analyse sur laquelle elle est fondée, et par sa forme même qui est beaucoup plus commode pour le calcul.

On pourra donc, par cette formule qu'il ne serait pas difficile de réduire à une construction géométrique, trouver la valeur de l'ordonnée y par une abscisse quelconque x, d'après les ordonnées connues P, Q, R, etc., pour les abscisses données p, q, r, etc. Ainsi, ayant plusieurs termes d'une série quelconque, on pourra trouver tel terme intermédiaire qu'on voudra; ce qui est fort utile pour remplir les lacunes qui pourraient se trouver dans des suites d'observations ou d'expériences, ou dans des tables calculées par des formules, ou des constructions données.

Si maintenant on applique cette théorie aux deux exemples proposés ci-dessus, et aux exemples semblables, dans lesquels on a les erreurs qui répondent à différentes suppositions, on pourrait trouver directement l'erreur y qui répondrait à une supposition quelconque intermédiairex, en prenant les quantités P, Q.R, etc. pour les erreurs trouvées, et p,q,r, etc. pour les suppositions d'où elles résultent. Mais dans ces exemples la question étant de trouver, non pas l'erreur qui répond à une supposition donnée, mais la supposition dont l'erreur serait nulle; il est clair que cette

question est l'inverse de la précédente, et qu'elle peut se résoudre aussi par la même formule en prenant réciproquement les quantités p, q, r, etc., pour les erreurs; et les quantités P, Q, R, etc. pour les suppositions correspondantes. Alors  $\kappa$  sera l'erreur de la supposition  $\gamma$ ; par conséquent en faisant  $\kappa = 0$  la valeur de  $\gamma$  sera celle de la supposition, dont l'erreur sera nulle.

Soient donc P, Q, R, etc. les valeurs de l'inconnue dans les différentes suppositions; et p, q, r, etc. les erreurs qui résultent de ces suppositions, en donnant à ces quantités les signes convenables: alors on aura pour la valeur de l'inconnue, dont l'erreur sera nulle, l'expression A P + B Q + C R + etc.: dans laquelle les valeurs de A,B, C, etc. seront

$$A = \frac{q}{q - p} \times \frac{r}{r - p} \times \dots, B = \frac{p}{p - q} \times \frac{r}{r - q} \times C = \frac{p}{p - q} \times \frac{r}{r - q} \times \dots \text{ etc.}$$

en prenant autant de facteurs qu'il y aura de suppositions, moins un.

## QUARANTE-TROISIÈME SÉANCE.

(23 Germinal).

## GÉOGRAPHIE.

MENTELLE, Professeur.

Si nous nous occupions de la géographie pour elle-même, ou simplement relativement aux avantages que ses recherches peuvent procurer à l'histoire, nous nous arrêterions ici, à la partie que l'on nomme géographie du moyen âge. La chûte de l'empire romain et les invasions successives des barbares du Nord, les ravages causés en Afrique, en Asie et en Espagne, par le fanatisme destructeur des Arabes, firent disparaître beaucoup de lieux célèbres de dessus la surface du globe. Des écrivains peu instruits, dont le style barbare, la latinité vicieuse nous offrent à ces époques beaucoup de noms de lieux substitués aux anciens, dont il est impossible de reconnaître les rapports et l'emplacement, avaient alors succédé aux bons auteurs de l'antiquité.

L'étude de ces monumens, et particulièrement de l'ouvrage géographique d'Alfred, roi de Norwège, où l'on voit que les Norwégiens découvrirent les parties du Nord-Est de l'Amérique, à peu près 400 ans avant Christophe Colomb, est absolument du domaine des géographes, mais ne doit pas entrer

chez nous dans les leçons normales de géographie. Nous ne vous entretiendrons donc pas ici de tout ce qui tient à la géographie du moyen âge. Il nous reste un champ assez vaste à parcourir, et qui nous rapproche davantage du but d'utilité de la géographie pour la politique et le gouvernement. Nous allons nous occuper de ce que l'on nomme géographie moderne, non pas dans ses détails minutieux qui appartiennent aux leçons particulières; mais dans la marche qu'il convient de suivre, pour y établir les bases des counaissances très-importantes, qu'il est nécessaire d'acquérir, principalement sur les grands corps politiques de l'Europe. Il en pourra résulter des tableaux et des rapprochemens intéressans sur l'état des forces de nos ennemis, comparées aux nôtres, et des données plus certaines pour calculer La durée des efforts qu'ils opposent à notre courage et à notre enthousiasme pour la liberié. Je parcourrai la mappemende, comme le feuillet d'un grand livre, et d'abord je vois l'empire de Russie y occuper le haut de la page. C'est donc cet état que je vais étudier avec vous, et sur lequel je vous offre un tableau (1) qui peut servir de modèle à ceux que vous pourrez saire, pour présenter d'une manière méthodique la géographie des autres pays.

### De la Russie.

L'histoire ne nous fait connaître aucun empire aussi vaste que celui de la Russie. Il occupe une grande

<sup>(1)</sup> Ce tableau sur seuille du grand-aigle, n'a pu être imprimé dans cet ouvrage.

portion de la partie septentifionale de l'Europe, et toute la partie septentifionale de l'Asie.

Que doit faire le professeur de géographie, qui voudra traiter de la Russie? Il se procurera d'abord une bonne carte générale de cet empire. La meilleure a été publiée en 1787 par l'académie de Pétersbourg. Il aura aussi en livres et remarques manuscrites, exactes autant que possible, ce qu'il aura pu se procurer de mieux: ordinairement des départemens on tâche d'avoir quelques relations avec des hommes instruits de Paris, et ces hommes, qui cultivent à Paris les sciences, ont des correspondances dans les pays étrangers. Muni de ces matériaux, le professeur de géographie examine sur sa carte, quelle est l'étendue de la Russie.

La géographie mathématique lui offre le secours des latitudes, des longitudes et des mesures géodésiques.

Il voit que l'empire de Russie s'étend du vingtième degré oriental du méridien de Paris, au quatre-vingt dixième, et du quarante-cinquième de latitude au soixante-quinzième. On sent bien que ces indications ne sont pas les mêmes pour tous les points.

Actuellement, pour réduire ces premières mesures en lieues, il évalue les degrés de latitude à 25 lieues chacun, et le nombre trouvé lui donne 750 lieues.

Quant aux degrés de longitudes, on sait que les méridiens se rapprochent de plus en plus des pôles; chaque degré de longitude doit comprendre moins de mesures géodésiques, à mesure que l'on s'élève vers le Nord. J'ai donné dans ma cosmographie une

table calculée de ces diminutions. Le citoyen Proni, qui est à la tête des travaux du cadastre, a la complaisance de m'en faire calculer une autre, d'après les nouvelles mesures; je la publierai dans les ouvrages que je rédige pour la République.

Comme la plus grande étendue de la Russie, considérée de l'Ouest à l'Est en degrés, est sous le cercle polaire, où les degrés de longitude n'ont pas 10 lieues et \(\frac{1}{4}\) d'étendue; que cependant ce même empire s'étend sous le cinquante-cinquième degré de latitude jusqu'au cent soixantième degré de longitude, je prends comme terme moyen, la mesure du degré de longitude à cette latitude. La table me donne 14 lieues et \(\frac{1}{3}\); j'en conclus en général, que cet empire a plus de 2,000 lieues de l'Ouest à l'Est.

Des détails plus exacts, arrêtés d'après des opérations sûres, m'apprennent que la surface de la Russie est estimée de 320000, carrés, de 15 au dégré, dont 78000 en Europe, et 242000 en Asie. Si l'on y joint 500, à peu près pour les acquisitions en Pologne, on aura au total, 3250000, ce qui en forme le plus grand empire de toute la terre.

On passe ensuite aux connaissances qui tiennent à la géographie physique.

### Montagnes.

Les principales chaînes de montagnes sont 10. les monts appelés monts ouralsks et monts ouraliques par les Français; les Baschkirs, habitans de cette partie de la Russie asiatique, les nomment ouraltaon, c'està-dire, montagnes de la Geinture.

Ils s'étendent du Nord au Sud, à peu-près au Nord

de la mer Caspienne. 2º. Les monts altaïques qui sont plus à l'Est, et quoique la chaîne s'étende plus loin, on ne donne guère cependant le nom d'altaïque, que depuis l'Irtich, jusqu'à l'Oby: au-delà de ce fleuve, on nomme cette chaîne Sanaini jusqu'à l'Enissei. De-là les montagnes s'étendent, sans interruption, entre le fleuve Amour et la Lena, jusqu'à la mer d'Okotsk.

Ces hautes montagnes, toujours couvertes de neige, renserment des minéraux de bien des espèces, et les sources de très-grands sleuves qui arrosent la partie septentrionale de l'Asie.

#### Fleuves.

Les plus grands sleuves de l'Europe et de l'Asie coulent dans l'empire de Russie, ce sont:

Le Volga, en Europe: il a plus de 600 lieues: il se rend dans la mer Caspienne, à Astrakan. On remarque qu'il n'y a point en Europe de fleuves aussi abondans en poissons, principalement en esturgeons de plusieurs espèces, mais dont la plus grande partie ne remonte pas dans les autres rivières que reçoit le Volga. Le Jaïk, appelé actuellement Oural, qui a son embouchure dans la mer Caspienne, près de Gourief, où sont des marais salins.

L'Oby, qui coule au Nord, et se jette dans un golfe de son nom, après un cours de près de 800 lieues. Ce sleuve est fort lent dans sa marche, et a un sond vaseux, sur lequel se plaisent les esturgeons. Mais il en résulte un inconvénient; les eaux basses du seuve, pendant l'hiver, se putrésient sous la glace.

L'Enissei, qui coule aussi au Nord. Il a 800 lieues, commence près du lac Losegol. On trouve dans ce sleuve et dans le suivant beaucoup de saumons, venus de la mer du Nord, et qui remontent jusqu'au lac Baïkal.

La Lena, qui est à-peu-près aussi étendue, a sa source près du lac Baïkal.

Je ne m'étendrai pas sur les autres parties de la géographie physique de ce vaste empire; il suffira de dire que l'on y trouve de presque toutes les espèces de richesses naturelles. Mais je ne veux pas omettre de vous indiquer les lieux où l'on a trouvé des ossemens d'éléphant, à des latitudes où ces animaux n'ont pas habitude de vivre, savoir:

- 1°. A Nagradkina, village situé à 30 verstes de Simbirsk. On y a trouvé non seulement un grand nombre de ces os, mais même un crâne, sur les bords d'un ruisseau qui se jette dans la Svoyaga, près du Volga, vers le cinquantième degré de latitude. On a fait plusieurs cuvrages de cet ivoire.
- 2°. Dans la rivière d'Irguis, aux environs de Samara, près de l'Oural, on trouve des os d'éléphans et de Busses. On cite une corne de busse qui pesait dans sa base, plus de six livres, elle avait plus de quatorze pouces de diamètre.
- 3°. A Kalmykova, sur l'Oural ou Iaïk, et près de la mer Caspienne, on conserve un morceau d'une grosse dent d'éléphant calcinée, et un coxis énorme d'un de ces animaux, pesant 60 livres.

On y voit aussi la partie supérieure d'un crâne éle busse garni de ses deux cornes, espacées entr'elles d'un pied trois pouces, à leur racine sur le devant du front.

- 4°. A Verkotsione, au nord est, presqu'à 60 degrés de latitude plus à l'est, les os ont été trouvés sur un rivage de la Toura.
- 5°. Près de l'Iset, dans le gouvernement d'Ekaterinbourg, on a trouvé non-seulement des os d'éléphant, mais aussi des dents de requins, et des glossopètres de toutes sortes de formes et de grosseurs.

  Il est clair, dit le savant Pallas, que les couches où
  ces os se trouvent, étaient un fond de mer argilleux,
  et que les couches supérieures qui le couvrent, ont
  pu être formées par des terres charriées des montagnes.
- 6°. Près du Karasoun, on y en trouve de très-considérables: mais à Tobolsk à 58 degrés 12 minutes de latitude, on conserve soigneusement une dent d'ivoire, qui a 4 aulnes de long, et qui est d'une grosseur prodigieuse; elle avait été trouvée plus au sud, près de Pétropavlofsk; on y voit aussi une énorme corne de bufle.
- 7°. Près de Berezof, sur l'Oby, presqu'au 60<sup>eme</sup>. degré, on en trouve une tres-grande quantité, et des os de busse.
- 8º. Près l'Eniseik, au dessous de Selakino, on a trouvé aussi des dents d'éléphant vers le 60°me. degré.

C'est aux naturalistes à nous indiquer quelles causes

ont pu déterminer le séjour des animaux dont on voit les ossemens, dans un climat qui leur est si contraire; car le climat de la Sibérie est très-froid. Je vais tâcher d'en donner une idée par les détails suivans.

En général les hivers sont très-longs en Russie, parce que l'on y est dans des latitudes très-élevées, et que par conséquent on n'y voit le soleil que fort tard le matin; et que par suite on le perd de bonne heure le soir. A Pétersbourg, par exemple, où l'on est à 59 degrés 56 minutes 23 secondes de latitude, le soleil se lève à 9 heures 15 minutes du matin, et se couche à 2 heures 45 minutes du soir; mais à Arkangel, où l'on est à 64 d. 34 m., il ne se lève qu'à 10 h. 24 m. et se couche à 1 h. 36 m.; mais à Tobolsk, qui est un peu plus méridional, même que Pétersbourg, puisqu'elle est à 58 d. 12 m. 30 s. le soleil se lève à 8 h. 56 m., et se couche à 3 h. 4 m. On sent bien que cette longue absence du soleil doit donner lieu, par rapport à la terre; à des déperdissemens de chaleur, qui amènent insensiblement des froids considérables. Si l'on y joint les causes physiques accidentelles, tels que les bois, les lacs, les hautes montagnes qui s'opposent à l'arrivée des vents du sud, on n'est point étonné de ce que l'on rapporte de l'intensité du froid éprouvé dans les villes précédentes.

"J'étais dans cet empire, dit Leclere, (hist. de la Russie méridionale, tome I. page 304) pendant le fameux hiver de 1759 à 1760; le froid y sut violent, que l'air même paraissait gelé: à peine

- " la fumée des cheminées pouvait-elle sortir; les cor-
- » beaux, les pies, les moineaux tombaient de l'air
- » comme morts.
  - "J'ai vu plusieurs lièvres restés roides sur leurs qua-
- " tre pattes, comme s'ils eussent été vivans..... M.
- » Gmelin a vu à peu-près les mêmes effets en Sibé-
- 33 rie, en 1733; le mercure y descendit par la vio-
- » lence du froid à 120 degrés du thermomètre de
- "Farhenheit, ce qui est environ 39 de celui de
- » Réaumur.

En 1760, le thermomètre descendit à Pétersbourg à 33 d.; en Sibérie il n'est pas rare d'y éprouver un froid qui donne 53 d. \(\frac{1}{2}\); et à Ieniseik, il descendit le 16 janvier 1785, à 69 d. \(\frac{1}{4}\).

Mais voici un récit de Pallas, qui vient à l'appui de ce que je viens de dire. Il était sur les frontières de la Mongolie : "J'observai (le 6 décembre 1772) au matin, à un excellent thermomètre, que le mercure tombait dans la boule et s'y condensait; il marquait 235 d.: ainsi voilà le mercure gelé par un froid naturel, effet que l'on a quelquesois produit par un froid artificiel."

Il n'est pas rare que les membres gèlent lorsqu'ils se trouvent exposés à l'air; le remède infaillible pour prévenir la putréfaction, est de les frotter de neige avec assez de force pour les rappeler à la chaleur et à la vie.

Je passe à la géographie politique.

### Géographie politique.

Nous avons vu que les anciens habitans de la Russie actuelle portaient, chez les Grecs, le nom de Schytes ou Skythes. Ruric, prince norwégien, passe pour le fondateur de cet état moderne. Les gens du pays, tourmentés par des guerres intestines et par des ennemis du dehors, lui deferèrent la couronne vers l'an 862; il y porta le christianisme. En 1158, il s'éleva en Russie deux grands duchés indépendans l'un de l'autre, celui de Kiow et celui de Wladimir, renfermant chacun plusieurs principautes: tous ces princes se faisaient la guerre.

Les Huns, qui avaient demeuré long-tems au confluent de la Kama et du Volga, et vers les sources de l'Oural, s'étaient jettés sur les parties méridionales.

Cependant quelques siècles après, Gingiskhan avait par ses conquêtes sondé un empire considérable en Asie, et l'avait partagé entre quelques uns de ses sils; mais ces empires partiels surent dans la suite presque tous détruits par l'usurpateur Tamerian.

Une dynastie de Mogols, ou Tartars, descendue de Touchi, fils aîné de Gingiskhan, régnait au nord et à l'ouest de la mer Caspienne, et leur empire se nommait l'empire de Kaptschak: le fondateur avait transmis les conquêtes à son fils Bâtou, vers l'an 1226. Celui-ci est connu sous le nom de Bâtou Khan; ce prince se jetta sur la Russie, prit Resau et Moscou, et porta ses ravages jusqu'à Tolskok, ville du territoire de la république de Nowogorod, et la ruina de fond

en comble.... L'année suivante, il prit Kiew dans la partie méridionale.

La Russie sortit de cet état malheureux par les talens du prince Alexandre, qui s'étant engagé de payer un tribut à Bâtou-Khan, en reçut le titre de grand duc de la Russie: il mourut en 1261.

La superstition et la reconnaissance en brent un saint.

Je ne prétends pas tracer, même rapidement, l'est quisse des révolutions de la Russie: j'ajouterai seulement que cet Etat n'a commencé à prendre une certaine consistance, qu'au commencement de ce siècle, sous le règne de Pierre Iet., que l'on a surnommé le Grand.

Ce sut ce prince qui sit la première division systématique de la Russie; qu'il partagea d'abord en 8, puis en 9, puis en 10 gouvernemens. Ce nombre sut porté à 16 en 1758.

Mais depuis, Catherine II, actuellement régnante, voulant donner à toutes les divisions de l'empire une forme égale, a fait disparaître plusieurs des anciens noms de division, comme on a fait disparaître en France, les anciens noms des provinces.

On divisait autrefois cet empire de la manière suivante:

Trois Russies; l'une appelée grande, l'autre petite, la troisième blanche.

Les pays qui avaient été long-tems sous la domination des Tartars, savoir: les Russes de Casan, d'Astracan, de Sibérie, et de Crimée.

Enfin les provinces dites allemandes; la Livonie,

l'Estonie, la Finlande, l'Ingermanie. Ces différentes dénominations n'existent plus que par l'usage et l'habitude; mais dans l'administration et la géographie, elles ont fait place aux noms de 42 gouvernemens actuels. Ce n'est pas que ce changement ait rendu les peuples plus heureux. On a dit avec beaucoup de raison, qu'ils avaient un maître et point de patrie. La masse de la nation est esclave; tout ce qui est de nation russe, plongé dans la plus brute ignorance, regarde cet asservissement comme l'état le plus naturel de l'homme; mais les Livoniens, les Ukrainiens, les Polonais et les Tartares, supportent impatiemment ce joug qui leur est odieux.

Tous les cultivateurs des terres, ce que nous nommons ici paysans, et en Russie Mongiks, sont réellement esclaves: ils n'ont pas de propriétés, et ne peuvent pas disposer de leurs personnes; ils appartiennent aux seigneurs des terres, comme les arbres qui les ombragent, et comme les bestiaux qui y paissent; et lorsque l'on vend une de ces terres, on n'en estime pas le prix comme chez nous, par la valeur de ses produits, mais par le nombre de ses cultivateurs. Je crois que l'on estime un homme 300 roubles, le rouble valant ci-devant 5 de nos livres.

Les seigneurs les divisent en paysans attachés à la corvée, paysans industrieux, et paysans domestiques: les premiers portent encore la barbe. Il y a des paysans de la couronne qui peuvent avoir des terres à eux.

L'étendue de l'empire de Russie est en raison inverse de sa population; sous ce rapport, on peut diviser les gouvernemens en trois classes. Dans la première se trouveront les plus peuplés et les moins étendus (1); savoir les gouvernemens de Saint-Pétersbourg, de Wibourg, de Rewel, de Riga, de Polosk, de Mohilew, de Smolensk, de Pleskow, de Twer, de Jaroslaw, de Kastroma, de Wolodimer, de Moskou, de Kalonga, de Toula, de Rezan, de Tambow, d'Orel, de Kursk, de Woronesh, de Tcharkow, de Nowogorod, de Sewersk, de Kiow, de Tshernigow, de Pensa, de Nishegorod, de Kasan et de Simbirsk: ces deux derniers sont en Asie. En tout 29.

Dans la seconde classe, sont les gouvernemens, dont la circonférence est plus grande, mais la population égale; et dans plusieurs, inférieure à celle des premiers. Ce sont ceux d'Olonetz-Nowogorod, de Tauride et de Wiata, au nombre de trois.

La troisième classe renferme les plus spacieux, qui sont en même tems les plus inhabités; savoir ceux d'Archangel, de Wolgda, d'Ecatherinoslaw, du Caucaze, de Staratow, d'Ufa, de Perm, de Tobolsk, de Koliwan et d'Irkutsk, au nombre de six, dans lesquels se trouvent les cinq gouvernemens de l'Asie, le premier étant de l'Europe: mais comme la force d'un état consiste bien plus dans sa population que dans son étendue, les politiques ont dû desirer connaître quelle pouvait être

<sup>(1)</sup> J'ajoute ce détail pour l'instruction des lecteurs; il eût été fastidieux dans une leçon publique, où le défaut de cartes assez grandes ne permettait pas de montrer et de distinguer chacun de ces gouvernemens.

celle de la Russie. Les obstacles que l'on rencontre, lorsque l'on recherche les bases sur lesquelles on doit établir ces calculs, en ont rendu jusqu'ici les résultats fort incertains.

On cite le premier dénombrement des têtes imposables, fait en 1722 par le czar Pierre Ier.: on trouva 5,794,628 hommes soumis à la capitation, les maîtres payant pour leurs domestiques et leurs paysans. Mais la Finlande, la Livonie, l'Estonie, l'Ukraine, n'étaient pas alors soumises à cette capitation. Il y avait aussi des habitans de l'Empire qui n'y étaient pas compris. On les évalue à 1,205,072; ce qui donne en tout 7,000,000 d'hommes, en doublant pour y comprendre les femmes, 14,000,000.

Le second dénombrement commença en 1742, et porta la population à 6,646,390 hommes, non compris ceux qui ne payaient pas de capitation; ce que l'on évalue à 1,353,390 hommes: en tout 8,000,000 d'hommes, et par conséquent avec les femmes, une population de 16,000,000 d'ames.

Le troisième dénombrement eut lieu en 1762, et les années suivantes, et fut fait avec plus de soin. On y compta:

| Dans les anciens gouvernemens  | 7,363.348 hommes, |
|--------------------------------|-------------------|
| Dans la petite Russie, en 1764 |                   |
| Dans la Finlande, en 1765      | 117,998           |
| En Esthonie, en 1773           | 176,000           |
| En Livonie, même année         | 447,360           |

En tout..... 9.059,934.

Mais il ne faut pas se disimuler que la population s'accroît prodigieusement en Russie; que dans quelMais il faut ajouter à cette somme l'armée, la noblesse, le clergé; ce qui fait porter cette révision à 10,000,000 d'hommes, et par conséquent à 20,000,000 d'individus.

Je n'ai pu me procurer les résultats précis du quatrième dénombrement, commencé en 1782; mais j'ai appris par des voies très sûres, qu'à l'époque du voyage de Catherine II en Crimée, l'an 1787, tous les gouvernemens, y compris celui de Tauride, ont offert une population de 13, 179,411 contribuables, tant paysans que bourgeois; ce qui peut faire, en y ajoutant les femmes, une population totale de 27,358,829 ames; mais comme dans ce calcul on ne comprend ni les nobles, ni les employés par le gouvernement, ni les militaires, ni le clergé, nombre qui peut être potté à 1,652,120 individus, il en résulte qu'au quatrième dénombrement, la population totale de la Russie était de 28,000,000 d'ames. Quelques personnes pensent que le nombre pouvait bien être 30,000,000, dont 22,600,000 dans la partie européenne, 2,800,000 dans la partie asiatique. Mais dépuis cette époque, la Russie en à beaucoup perdu par la guerre, et quelques épidémies. On croit donc que la population n'excède pas 29,000,000; ainsi la population de la France, que l'on estime de 25 à 26 millions, ne serait que de 3 à 4 millions inférieure à celle de la Russie, qui possède 320,000 lieues de surface, tandis que la Frænce n'en a que 26,931. (1)

donne à la Russie une population de 36000000, dont 2600000 de la Russie européenne; 4500000 de la Pologue; 5000000 de l'Asie et des îles.

ques gouvernemens, le rapport des naissances est à celui des morts, comme 11, 12, et même 15, est à 10; et dans d'autres, comme 14, 15, 16, et même 20, est à 10. Il y a tel endroit de la Russie, où les morts sont dans la proportion de 1 sur 26, 28, 29 et 32; il y a même des endroits où elle va de 1 sur 77.

En général, on prétend que dans toute la Russie, il meurt un homme sur 45 à 50, et que les naissances doublent les morts.

Mais, je l'ai déjà dit, les gouvernemens d'Asie sont très-peu peuplés; et pendant que dans quelquesuns de ceux de l'Europe, les plus peuplés, tels que ceux de Moskow, de Toula, etc., on compte à-peuprès 1000 à 1100 ames par lieue quarrée; dans beaucoup d'autres, on n'a plus par lieue quarrée que 93 habitans. Dans la partie européenne, qui renferme 27 millions d'habitans, chaque lieue quarrée en a 347; mais dans la partie d'Asie, où l'on no compte tout au plus que 3 millions, il n'y a que trois habitans par lieue quarrée.

Ces questions, citoyens, qui, peut - être, vous paraissent un peu sèches, vous paraîtront cependant bien importantes, dès que vous résléchirez à l'intérêt que nous avons à connaître les sorces des dissérens états de l'Europe, s'ils sont nos ennemis (et déjà le nombre en diminue), pour savoir ce que l'on en peut craindre: s'ils sont nos amis, pour connaître les avantages que l'on peut en espérer.

Origine des différens peuples qui forment l'empire de Russie.

Je passe actuellement aux dissérens peuples qui composent la population générale de l'empire de Russic. Ces connaissances doivent entrer nécessairement dans celles qui forment la géographie politique de cet empire; et cette simple indication peut offrir à la politique un apperçu utile; puisque les dissérentes manières dont vivent les peuples, les opinions religieuses, etc. influent sur les avantages que l'état dont ils sont partie, peut en obtenir.

On peut considérer les peuples compris dans l'empire Russe, sous différens rapports, dont trois sont importans, leurs occupations, leur origine, leur religion. 1º. Relativement à leurs occupations, on sait que les uns sont cultivateurs, d'autres chasseurs, et pêcheurs, d'autres marchands, et enfin des vagabonds, qui errent de province en province. 2º. Relativement à leur origine, les uns sont d'origine Esclavone, tels que les Russes et les Cosaques; d'autres d'origine allemande, tels que les Allemands des gouvernemens de Riga, de Revel, de Wibourg; les Suédois, dans ce dernier gouvernement et dans quelques îles de la Baltique, les Danois dans l'île de Worms et dans : celle de Rugen; d'origine Lett, tels sont les Letts, ou les Léthoniens qui sont dans le gouvernement de Riga, et les Lithuaniens.

Les Ostiaks d'origine Finoise, les Finois, les Livoniens, les Lapons, etc.; d'origine Tartare, les Tar tares du Cuban, etc.; d'origine Samoyède, les Samoyèdes, les Moroses, etc.; d'origine Mogole, les Mogols, les Calmouks, les Burètes, etc.; d'origine Manthehouse, les Tongouses, etc.

On y trouve aussi des colons. Quant aux vagabonds, ce sont les Bohémiens qui sont en assez grand nombre.

3°. Quant à leur religion, les Russes sont de l'égliss grecque; les Allemands sont Luthériens, les Lapons sont payens, les Tartares sont mahométans, les Mogols, de la secte de Shaman ou de Lama.

La dissérence d'origine et de religion entre ces peuples peut ofseir des données utiles à la république; comme celle qui se trouve entre leurs manières habituelles donne une idée des avantages qu'ils peuvent procurer à leur empire.

Les peuples chasseurs, ne vivant que des productions spontanées de la terre, et principalement de la chair des animaux sauvages, sont obligés de se distribuer sur le territoire qu'ils occupent en petites peuplades, et de se séparer à des distances proportionnées à la possibilité et à la facilité de pourvoir à leurs besoins, ce qui fait que leur population est la plus faible, dont l'espèce humaine puisse être susceptible.

Les peuples pasteurs se multiplient davantage que les peuples chasseurs. Le règne animal fournit à leur nourriture, comme à celle des peuples chasseurs, mais leur mode de nourriture est plus perfectionné chez eux que chez ces peuples. Les animaux sauvages, nécessairement dispersés sur un grand espace, laissent la terre perpétuellement dans le mème degré d'imperfection, sans jamais l'améliorer par leurs engrais. Les animaux domestiques, au contraire, continuellement réunis en masse et conduits de pâturages en pâturages, améliorent la terre, et lui font produire plus de nourriture qu'elle n'en sournirait aux animaux sauvages. Aussi, la population des peuples pasteurs surpasse-t-elle de beaucoup celle des peuples chasseurs. Sans cesse rassemblés en masse, et campés en corps d'armée, ils sont par-tout accompagnés de leur subsistance; et par cela même, ils sont très-inquiétans pour la Russie, et ils le seront encore plus un jour, malgré les efforts que l'on fait pour les déterminer à se livrer à la culture des terres: les Arabes et les Tartares, qui sont les deux grands peuples pasteurs de notre globe, ont renversé plus d'un trône.

Les peuples cultivateurs qui sont, comme on l'a dit, les plus nombreux en Russie, sont généralement tous esclaves, et forcés de travailler pour fournir aux dépenses effrénées de quelques familles privilégiées, qui vont consommer dans les villes le fruit de tant de peines. Il nous paraît impossible qu'ils vivent long-tems sous un pareil régime. On a lieu de croire que l'impératrice actuelle a voulu les affranchir; mais cette idée généreuse qui flattait son ame dans les premières années de son règne, et que ses sujets n'ont point oubliée, est devenue la terreur de ses vieux ans. Cette Catherine, chantée par Voltaire, n'est plus celle qui règne en Russie. Les cout-

tisans et les passions l'ont perdue, et depuis longtems la philosophie a déserté de sa cour. Il faut convenir que l'extrême ignorance dans laquelle est plongée cette masse d'esclaves, est un obstacle à leur liberté. On a déjà fait quelques essais partiels qui n'ont pas été heureux, parce que ces hommes stupides, abrutis par les liqueurs fortes, passent aussitôt à une extrême licence.

Pour completter, citoyens, l'espèce de tableau statistique que j'ai commencé à vous tracer de l'empire de Russie, j'ai encore à vous parler des finances, des forces de terre et de mer, et du commerce; mais aussi ne pouvant pas me dissimuler que ces énumérations méthodiques ne soient fastidieuses pour la plûpart des auditeurs, je vais m'arrêter ici un instant pour vous donner quelques détails intéressans sur les peuples les moins connus de ce vaste empire.

Je m'arrêterai donc peu à ce qui concerne les Russes. Je dirai seulement que le peuple est tenu dans une dépendance servile; que pour être admis à la cour, avec quelques égards, même comme étranger, il faut être revêtu d'un grade militaire; enfin, que le clergé y vit dans l'ignorance la plus crasse.

Je passe à d'autres peuples moins connus.

## Samoyèdes.

Les Samoyèdes sont un des peuples chasseurs. On en trouve dans le gouvernement d'Archangel et dans la Sibérie, où ils s'étendent jusqu'à l'Enissei. Ils se nomment dans leur langue Kasova; et sont divisés en plusieurs tribus. Ils disent qu'ils tirent leur ori-

gine des contrées orientales. Quoiqu'il y ait entre leurs tribus des différences que l'on peut observer, cependant on peut dire, en général, que les Samoyèdes ont le visage plat, rond et large. Ils ont de larges lèvres retroussées, le nez large et ouvert, peu de barbe, et les cheveux noirs et rudes. La plûpart sont plutôt petits, que de taille médiocre, mais assez bien proportionnés. Ils sont sauvages et remuans, et mènent une vieindépendante dans les froids déserts du Nord, de l'Europe et de l'Asie. Les uns se rasent en partie la tête, les autres laissent croître leurs cheveux, plusieurs portent des moustaches, d'autres laissent une petite batbe de chaque côté du menton. En général, ils sont fort mal-propres. Les semmes sont tenues par les maris dans un état de servitude et d'avilissement qui n'a d'exemple que chez certains peuples sauvages. On ne donne aux enfans leurs premiers noms qu'à l'âge de 5 ans, et à 15, celui qu'ils porteront toute la vie. Ces noms sont tous pris dans des objets physiques, tels que Chanscha, ou traineau; Nermé, ouverture dans la glace. On ne donne pas de noms aux filles. Lorsqu'ils se préparent à enterret leurs morts, ils les revêtent d'autant d'habits qu'il est possible, et lui renversent un chaudron sur la tête, pour la conservation de son ame, l'emballent avec des cordes, et le tirent hors de la tente par un trou fait exprès; car, selon eux, il entraînerait quelqu'un de sa famille après lui, si ce mort sortait par la porte qui sert de passage aux vivans. Ils ont un grand respect pour leurs magiciens, personnages fourbes et ridicules, qui sont eux-mêmes les propres victimes de leur

art mensonger; car ils se mettent dans des agitations convulsives, pour pronver au peuple qu'un
esprit supérieur les agite. On trouve cette même espèce de fourbes chez tous les peuples de l'Asie
septentrionale. Entr'autres contes qu'ils débitent
sur la puissance de leur art, ils assurent que plusieurs
d'entr'eux peuvent se faire serrer le col avec tant de
force, que la tête en saute, mais qu'ils la replacent
ensuite sur leurs épaules, et ne s'en portent pas plus
mal. Ces peuples, ainsi que les Ostiacks, vivent de
la pêche, qui se fait dans l'Oby, mais où on ne peut
pêcher, lorsque les eaux sont trop hautes. Ils sont
idolâtres de la secte Schaman.

Ostiaks. Le mot Ostiak est d'origine tartare; car Mansi est le véritable nom de ce peuple voisin des Samoyèdes, et se trouvant, comme eux, près de l'Oby, ils sont d'origine Finoise. C'est un des premiers peuples que les Russes aient découverts, et soumis en Sibérie. Ils s'étendent le long du fleuve, depuis le soixante-dixième degré environ, jusqu'au cinquante-huitième.

Les développemens de notre constitution physique, sont tellement liés à la qualité des climats, que l'on retrouve partout dans les parties septentrionales, des corps grêles et de petite stature, tels sont aussi les Ostiaks; ils sont petits et ont les jambes maigres et effilées. Presque tous ont la figure désagréable et le teint pâle; leur chevelure est assez généralement rougeâtre, et ils la laissent flotter autour de leur tête, sans en prendre aucun soin. La seule nécessité pour les besoins de la vie, peut les engager au travail; leur vêtement est grossier et fait de peaux d'animaux,

le poil en dedans sur la peau; ils ont une autre parure par dessus : ceux qui donnent dans le luxe, se font pour l'été une sorte de gilet, de petits morceaux de draps de toute sorte de couleurs chamarrées, de peaux de chien blanc, et de queues de renards : les femmes n'ont qu'une simple robe de chambre de fourrure dont elles croisent un côté sur l'autre. Un de leurs principaux ornemens est d'avoir le dessus des mains, l'avant bras et le devant de la jambe tâtoués; et pour se procurer cet agrément, elles dessinent la figure qu'elles veulent porter ainsi, avec de la suie; elles piquent ainsi ce trait avec une aiguille, jusqu'à ce que le sang en sorte; ces piqures se remplissant de suie, laissent appercevoir des points bleux bien imprimés dans la peau. Et les hommes s'incrustent de même sur le poignet le signe par lequel ils sont désignés dans les livres où l'on enregistre les tributaires. Dans les maladies, ils se font aussi tracer différentes figures sur les épaules, persuadés que c'est hâter leur guérison. Les Ostiaks sont pêcheurs par besoin et par habitude, et chasseurs par circonstance; ce n'est guères que lorsqu'ils peuvent prendre des oiseaux au filet. Leurs habitations, espèces de tentes que l'on nomme généralement Iourtes, et qu'ils appellent Tochoum, sont fort simples et se déplacent aisément: voici ce qui se pratique pour la construction de ces maisons portatives. Ils emportent avec eux des bandes d'écorce de bouleau cousues ensemble pour servir à la couverture de la cabane; comme il y a des forêts dans presque toute la contrée, ils trouvent par-tout des perches et des lattes pour les monter; ils lui donnent une forme pyramidale: cependant il y a des Ostiaks sédentaires, qui ont des Iourtes de charpente; les cabanes n'ont qu'une ouverture, que dans les gelées excessives on bouche avec un glaçon, vitrage d'une espèce singulière, mais qui a la propriété de laisser voir le jour (1). Les Iourtes qui sont construites à demeure, ont une certaine étendue; mais chaque distribution est fort resserrée, et il y habite quelquefois jusqu'à 30 familles; l'intérieur en est d'autant plus mal-sain qu'il n'y a aucune issue destinée à la sumée, quoique tous y fassent cependant sans cesse secher ou cuire du poisson, d'où il résulte une odeur infecte et que de plus la suie y pend du plasond par slocons. Je pourrais ajouter une cause aussi naturelle de puanteur d'une autre sorte, si je ne respectais la délicatesse de l'assemblée. Il suffira de dire, que dès qu'une fois ils ont ce qu'il leur faut en nourriture dans l'intérieur de leurs habitations, ils ne reconnaissent plus d'autres besoins d'en sortir. C'est par une suite de ce même respect pour les auditeurs, que je ne donnerai aucun détail sur leur malpropreté en tout genre; il suffira de dire qu'elle est extrême, soit dans les préparations du manger, soit dans leurs vêtemens: des riches seulement se sont une espèce de savon, tel que l'on vient à-peu-près

<sup>(1)</sup> Cet usage est assez général chez le peuple en Russie. Il se pratique de même pour boucher des magasins, des caves. On appose à l'ouverture un morceau taillé exprès, et pour l'y fixer on jette, autour, de l'eau tiède qui gêle aussi-tôt. On a observé que rien ne ferme plus hermétiquement.

d'en publier dernièrement une recette; cette opération consiste à faire bouillir de la graisse de poisson avec de la lessive.

Je finirai en disant que les femmes y sont dans l'état le plus abject et le plus malheureux; ce sont elles qui font tout, excepté la chasse et la pêche. Ils sont payens de la secte de Shaman.

Les Kirguis. Ce peuple habite aussi dans la partie occidentale de la Russie asiatique, mais il est au sud, à l'est de l'Oural ou Jaïk, et il est probable qu'ils sont d'origine tartare; ils se prétendent issus de Turkomans, habitans près le lac d'Aral, dont ils sont encore assez proches, et en effet ils sont mahométans, comme le devraient être les Turkomans; ils n'ont pris leur nom actuel que depuis qu'ils eurent servi dans les armées de sultan Karguis l'un des Seldjoncides; c'est pourquoi ils se nomment encore Kerguisthhasak, c'est-àdire soldat de Kerguis.

Les Kerguis, car dans l'usage habituel, on ne dit pas Kirguis, sont divisés en trois hordes) les Kirguis-Kaisaks appelés de la petite horde, à l'est de l'embouchure de l'Oural, sur la côte nord-ouest de la mer Caspienne; les Kirguis-Kaisak de la horde du milieu, ayant au sud les Kara-Kalpaks et les Kirguis-Kaisaks de la grande horde, au-delà des limites de la Russie asiatique, sous le 8<sup>eme</sup>. degré de longitude orientale. Comme les Kalmouks, ils logent sous des tentes de feutres; mais elles sont plus grandes, mieux distribuées et plus propres en général; ils vivent fort bien,

parce qu'ils ont beaucoup de bétail. Les catavanes russes leur fournissent par des échanges, toutes les choses dont ils ont besoin. Ils ne fabriquent chez eux que des fourrures, des cuirs, un camelot, appelé armar, des couvertures de seutre, faites de laine de mouton, qu'ils ornent avec des laines de couleur, des vases de cuir, et plusieurs petits objets ordinaires et gros iers. Ils préparent les peaux avec du lait aigri à la manière des Kalmouks: ces peaux servent à l'habit des hommes; l'habit d'été des pauvres et des esclaves est de peau de gazelles; ceux d'une classe supérieure ont des habits de peaux de poulains, les crinières placées aux coûtures du dos et des épaules, y forment un omement. Il y en a qui portent des habits de peaux de chèvres apprêtées et sans poil, ou teintes en jaune.

Ils portent des culottes de toile de coton et des chemises de toile bleue, qui sont ouvertes par devant et plissées comme des robes de chambre, ou plusôt comme des peignoirs sils les lient autour du corps, et portent par-dessus l'habit, une ceinture de cuir, une poire à poudre et un sac de plomb; et les plus riches ont un fusil à eux; leurs bonnets sont de feutre, se terminent en cône, et sont accompagnés de deux aîles dont une est ordinairement abattue; les bonnets d'hiver en ont quatre. Ils ont tous des bottes assez mal faites, il est vrai, qu'ils les achètent des Boukhares; leur usage est d'être habituellement à cheval.

Ce qu'il y a d'assez remarquable, c'est que les jeunes

gens sont assez bien de figure, et que les hommes âgés sont laids et hideux, ayant en outre beaucoup d'embonpoint. Les premiers n'ont que la moustache, les vieillards laissent croître leur barbe.

L'habillement des femmes consiste en une chemise de toile bleue fermée par devant, et elles ne portent, dans la maison, que cette chemise; lorsqu'elles sortent, elles ont de longues culottes, s'enveloppent les jambes avec des bandes, mettent des chaussons à leurs pieds, et se coëffent avec des mouchoirs de coton blanc ou de couleur. Comme les Kirguis professent la religion mahométane et que, dans cette religion, la pluralité des femmes est permise, ils en ont autant qu'ils en peuvent acheter ou prendre par le pillage. Chaque femme ordinairement a sa tente, quelquéfois aussi la même tente en renserme deux; ils sont fort jaloux, ainsi que tous les mahométans dont ils ont tous le fanatisme et l'ignorance. Chaque horde a un grand prêtre que l'on nomme Akhoum ou frère, en Arabe; ils obéissent à un souverain, que l'on nomme Khan. Leur principale nourriture consiste en chevaux, antilopes et cerfs, et leur boisson ordinaire est du lait aigri qu'ils nomment Airen et Koumiss.

Mais aussi malheureux que les Ostiaks, quant aux superstitions, quoique n'étant pas idolâtres, ils ont des magiciens; on en connaît au moins de cinq sortes. Ce sont des fourbes assez adroits; ils débitent plusieurs historiettes pour accréditer leur pouvoir et affermir leur réputation: je n'en rapporterai qu'une qui n'est pas longue. Les Kirguis poursuivaient un parti de Kalmouks, qui avait aussi son sorcier, et

celui-ci les avertissait de l'approche de l'ennemi, qu'il découvrait par le secours de son art.

Le sorcier Kirguis soupçonna la cause de cet éloignement; et aussitôt il engagea les Kirguis à seller leurs chevaux, dans le sens opposé à l'usage, de manière qu'étant en selle ils eussent le visage tourné du côté de la queue.

C'en sut assez pour tromper le sorcier Kalmouk; les Kirguis continuèrent leur route, arrivèrent près de l'ennemi, dont la troupe sut prise: on ajoute que l'on sit en même tems un grand butin. C'en est assez pour accréditer de tels oracles.

Cette nation vit très-indépendante, parce qu'ils ont peu de Khans, ou ches suprêmes. Les branches principales ont des chess que l'on nomme Aïmar; on leur obéit presque volontairement. Ceux qui ont un parti considérable en leur saveur, prennent le titre de Sultan; ils admettent une noblesse, que l'on nomme Bet; après eux sont les Knodsa: les Moursen sorment une classe distinguée entre le peuple.

Le Khan qui commande à la petite horde, est nommé et payé par la Russie; mais il a très-peu d'autorité, et ne juge pas les affaires; il se tient trois assemblées générales par an pour ces objets: elles sont composées des vieillards de la nation, et des chefs de chaque branche. Les assemblées extraordinaires ont lieu assez ordinairement, lorsque l'on veut déclarer la guerre au dehors: mais souvent ils font des invasions sans qu'elles aient été convenues dans une assemblée générale.

On a remarqué que lorsqu'ils sont sur les terres des Russes, c'est toujours après que leurs troupeaux sont éloignés, qu'ils commettent quelques dévastations, afin d'avoir la possibilité de se retirer à la hâte. Mais comme les caravanes passent de tems à autre sur leur pays, on cherche à se les concilier, pour n'avoir pas à les craindre; en effet, pour quelques présens qu'ils reçoivent, ils escortent les caravanes.

Au reste, ils ne sont ni méchans, ni sanguinaires, et leur but principal n'est pas de tuer des ennemis, mais d'en faire des prisonniers, puis des esclaves; ces esclaves sont traites tort doucement par leurs maîtres.

Leurs richesses consistent dans le bétail, et sur tout en chevaux et en moutons; ils ont peu de chameaux et point de bêtes à cornes, si ce n'est pour les transports et les chaétois. On ne trouve nulle part des moutons aussi gros, ni au si difformes que ceux des Kirguis: ils sont plus haut qu'un veau naissant, et pèsent ordinairement 132 à 165 livres; dont 40 à-peuprès pour le poids de la queue. Comme les déserts qu'habitent les Kirguis abondent en sel, la neige y fond promptement, et les moutons n'y maigrissent pas malgré les fioids de l'hiver.

Les Kirguis menent une vie pastorale tres-frugale, et p éservent leurs troupeaux de la rapacité des renards, en faisant à cet animal une chasse continuelle, et à laquelle ils emploient souvent des aigles; il les poursuivent aussi à cheval. Ces fréquens exercices et leur bonne nourriture entretiennent leur vigueus

Legous. Tome IV.

jusques dans un âge très-avancé; car ils deviennent très-vieux.

Ils ont une telle horreur de la petite vérole, qu'ils tueraient plutôt un homme qui en est atteint, que de s'en laisser approcher. C'est probablement une suite des ravages qu'elle a faits quelquesois parmi eux.

Ils enterrent leurs morts dans des soises peu profondes, les y placent tout habillés, recouvrent la terre de branchages, la tête est toujours à l'ouest. Dans les contrées montagneuses ils couvrent les sépultures d'un amas de pierres; je l'ai déjà dit, ils sont Mahométans.

Baschkirs. Ces peuples sont d'origine Tatare; ils habitent de l'un et de l'autre côté de l'Oural, les uns un peu au-dessus de son embouchure; ceux de la partie otientale sont assez riches..... Ils élèvent de superbes chevaux, mais les taons et les mouches les chassent des landes pendant les mois de juin et de juillet; alors ils mènent ces animaux dans les basfonds des montagnes.

Ces peuples sont passionnés pour le koumis dont j'ai déjà parlé, boisson faite avec du lait aigri.

Ils s'occupent d'agriculture et cultivent principalement pendant l'été l'orge et l'avoinc : leur mets principal en hiver est le krout, fromage sumé, qui, avec les grains, suffit à leur subsistance. Mais un des avantages qu'ils trouvent aux excès de boisson en koumis, c'est que cette ivresse leur ôte le besoin, ou plutôt la possibilité de pouvoir manger pendant trois jours. Leurs femmes ont de longues robes, brodées autour du col, et des plaques d'argent à leurs bonnets, avec un voile, fixé sous le menton par une petite courroie; au surplus, elles sont très-actives, et s'occupent des travaux les plus rudes.

Vogouls. Les Vogouls sont d'origine Finnoise; ils se trouvent un peu plus au nord, dans la province d'Ecaterinbourg, entre les monts Ouraliques et le Jaïk. Ils vivent assez éloignés les uns des autres par petites tommunautés, et se pratiquent, dans les forêts, des enclos de 10 à 12 verstes (1). Ils y rassemblent des fourrages de bétail, et y prennent différentes sortes de gibier dans des pièges. Ils paient leurs tributs en pezux d'élan, et vendent ou consomment le reste de l'animal; ce qui n'est pas mangé dans sa fraîcheur est coupé en larges bandes, et se sèche à l'air et à la sumée.

Je dois remarquer qu'ils pratiquent un procédé que le citoyen d'Arcet vient de publier, comme suppléant très-bien à la marmite de Pupin, sans en avoir les dangers. Dans les tems de disette, ils broient les os, et en obtiennent de bon bouillon.

Ce peuple est de petite stature et efféminé; il ressemble un peu aux Kalmouks, excepté qu'il est plus blanc. Les Vogouls ont le visage rond, et leurs femmes sont assez jolies : on remarque qu'à là différence des

<sup>(1)</sup> Le verste est une mesure nette de 104 degrés de l'équateur, estimé à 25 de nos lieues, comprenant chacune 2284 toises, ou quatre miliaires et demie de la nouvelle mesure.

Ostiaks, ils ont tous les cheveux noirs, et n'ont que très-peu de barbe. Ils ont adopté une partie des mœurs russes, et particulièrement leurs danses; leur langue a beaucoup de rapport avec la langue française. Ce peuple est idolâtre; ils ont même une sigure de divinité près de la Sosva, dans la province de Tobolsk; on s'y rend d'assez loin en pélerinage; on y a trouvé plusieurs idoles enterrées, et entr'autres une en cuivre, représentant un homme armé d'un javelot.

## ÉCONOMIE POLITIQUE.

## VANDERMONDE, Professeur.

sur la nature, la formation et la distribution des richesses; ce n'est encore que le premier des six chapitres du premier titre du cours, selon la division que j'ai adoptée dans le programme. Cette matière ne sera point épuisée dans ce chapitre, puisque ceux de la circulation, de l'impôt, de la dette publique, etc. devront en offeir de nouveaux développemens.

Je dois traiter, dans le second chapitre, de la valeur et du prix des objets; dans le troisième, de la population; dans le quatrième, des principes politiques de l'agriculture; dans le cinquième, du commerce des grains; et enfin dans le sixième, je dois établir quelques principes sur l'instruction publique, consi-

dérée dans ses rapports immédiats avec la production des richesses.

Il me reste, comme vous voyez, une quarantaine de notes sur le premier chapitre; et il me serait impossible dans le cours de la séance, d'insister sur chacune d'elles, autant que je le desirerais. Je ne pourrai que les parcourir.

Elles sont divisées ici en trois articles. Le premier, sur les différens gentes de propriétés; le second, sur les encouragemens généraux de la production; le troisième, sur les obstacles généraux à la formation des richesses. Ces trois articles n'ont pas leurs subdivisions complettes dans les notes que j'ai sous la main. Ces notes, triées sur un plus grand nombre, ne présentent que quelques points remarquables.

J'ai parlé, dans la dernière séance, de deux difféférens genres de fortune : celles que se font les hommes laborieux; celles dont jouissent les hommes oisifs. Il y a des fortunes de tous les degrés dans ces deux genres.

Une autre distinction, à laquelle on attache communément beaucoup d'importance, est celle qui existe entre les propriétaires fonciers et les capitalistes; entre ceux qui ont leur fortune én immeubles, et ceux qui l'ont en marchandises ou en crédit.

Il y avait autrefois, il y a même encore, une grande dissérence, ou plutôt une espèce d'opposition, entre les habitudes et les manières de voir de ces deux genres de riches. Le tems et la force des choses, et sur-tout nos principes d'égalité, essaceront peu-

à peu ces différences. Vous verrez même, lorsque je traiterai des assignats, combien la facilité qu'ils offrent de mettre en circulation les titres de propriété, devra contribuer à saire entièrement disparaître cette distinction. Les progrès de la civilisation doivent saire qu'il n'y ait plus parmi les riches que des capitalistes, des entrepreneurs. Ce nom de capitalistes, qui ne s'applique guère aujourd'hui qu'à des banquiers et à des financiers, ne s'y appliquera plus; car ces deux métiers n'existeront pas. Leur introduction n'a eu pour principe que l'ignorance générale. Quand les gouvernemens seront suffisamment instruits, il n'y aura plus ni financiers, ni banquiers. Ceux ei scront suppléés avantageusement par un bureau de l'agence des relations extérieures, et le crédit des premiers ne paraîtra plus une ressource nécessaire; ou, si l'on veut, tous les négocians seront banquiers, sans faire la loi au commerce; et tous les riches seront financiers, sans faire la loi au gouvernement.

Au reste, la dissérence des manières de voir ne me paraît pas suffire, pour caractériser deux genres de sortune. La dissérence entre ceux qui ont leur bien au soleil, et ceux qui l'ont en porte seuille, ne me paraît pas plus essentielle que celle qu'on voudrait établir entre des hommes également riches, dont les uns porteraient des habits de soie, et les autres n'en porteraient pas. Puisqu'il y a toujours des terres à vendre, puisqu'il n'y a plus aujourd'hui de castes privilégiées, ni de droits séodaux, lorsqu'un homme riche n'a pas de terres, c'est qu'il ne se souche pas d'en avoir.

Ainsi, ces intérêts qu'on regarde comme, si opposés, et qui ne l'ont jamais été que par un effet
de la mal-adresse ou de l'injustice des gouvernemens,
parviendront à se confondre. Il n'y aura plus d'opposition entre la possession des terres et celle de
l'argent.

Y a-t-il maintenant une opposition réelle entre l'intérêt des riches et celui des pauvres? entre l'intérêt de ceux qui peuvent vivre sans travailler, et celui des hommes qui ont besoin de travailler pour vivre? C'est un objet de discussion beaucoup plus intéressant, et qui doit trouver ici sa place.

Les circonstances actuelles ne laissent plus aucune crainte sur cette guerre des pauvres contre les riches, dont on s'est exagéré le danger. Si elle pouvait avoir lieu, l'aveuglement des pauvres n'en serait pas le seul principe; il pourrait y en avoir un second, l'insolence et l'injustice des riches.

Si l'on n'avait jamais prétendu que les droits politiques appartiennent essentiellement et exclusivement aux propriétaires des terres; si les jurisconsultes romains n'avaient pas défini la propriété, le droit d'user et d'abuser; si l'on ne fondait pas aujourd'hui les prétentions des émigrés sur le système d'une propriété antérieure au contrat social, on pourrait regarder cette discussion comme inutile. Mais les fausses bases mènent aux faux calculs; et notre mission est ici d'apprendre à calculer juste en économie politique.

J'ai tant insisté, dans les séances précédentes, sur l'utilité et l'importance du droit de propriété, et pat-

ticulièrement de la propriété territoriale héréditaire, que je ne puis pas être soupçonné de lui vouloir ôter rien de réel. G'est altérer, au contraire, le respect pour son véritable titre, que de lui en chercher d'imaginaires.

Ceux qui veulent réserver exclusivement les droits politiques aux propriétaires de terres, s'appuient sur deux suppositions. La première, que j'examinerai tout- à l'heure, est l'existence d'un droit primitif et antérieur au contrat social; la seconde est un attachement plus naturel et plus direct à la prospérité publique qu'ils leur attribuent.

Ce second point mérite un examen sérieux.

Il faut d'abord écarter une fausse analogie. Il faut ôter à cet argument la force que paraissent lui prêter les exemples des anciens. Leur droit des gens donnait les propriétés particulières aux conquerans; les propriétés mobiliaires n'étaient presque rien chez les anciens.

Qu'importe aujourd'hui à un propriétaire de terres que le gouvernement passe ou non entre des mains étrangères? Combien n'en est il pas aujourd'hui, que la constitution démocratique effraye, et que la domination d'un prince, même étranger, accommoderait beaucoup micux? Dans un pareil évènement, ne seraient-ce pas au contraire les créanciers de l'état qui courraient les plus grands dangers?

Ne semble-t-il pas d'ailleurs qu'aujourd'hui un propriétaire de terres, et sur-tout un grand propriétaire, soit obligé d'en consommer le revenu sur le lieu même? Qui est-ce qui appauvrissait nos provinces dans l'ancien régime? n'étaient ce pas ces propriétaires, qui en forçaient de toutes manières le revenu, pour le consommer ailleurs? Ne sont ce pas eux qui ont émigré?

L'identité des intérêts entre les grands et les petits propriétaires, n'est qu'une illusion. Il ne faut pas comparer ceux qui louent leur bien, et qui sont la majeure partie, avec ceux qui cultivent de leurs propres mains. S'il n'en eût existé que de cette espèce, ils n'eussent pas trouvé des avocats si subtils et si éloquens. Ceux-là sont modérés et justes, et ils ne veulent pas priver les autres de leurs droits politiques; ils ne veulent pas renverser notre déclaration des droits.

S'il faut être propriétaire de terres pour être citoyen, l'insurrection est un devoir pour ceux qui ne le sont pas. C's partiates à qui on reproche leur férocité, à l'égard des Ilotes, n'étaient que des hommes conséquens. Les droits politiques ayant été réservés aux seuls propriétaires de terres, il ne fallait laisser aux autres aucun moyen d'insurrection; il fallait arrêter leur population par des moyens quelconques.

Les jurisconsultes romains ont défini la propriété, le droit d'user et d'abuser. Pour expliquer une pareille déraison, il faut se rappeler l'époque où ils ont posé leurs principes : ce fut celle du plus féroce despotisme. En quoi è si j'ai recueilli mille septiers de blé, j'aurais le droit d'en jetter les trois quarts à la rivière : j'aurais le droit de laisser tout un canton en friche, s'il m'appartenait! Non, c'est l'améliora

tion, c'est l'utilité publique qui est le principe du droit de propriété. Il n'est légitime que lorsqu'en remplit les devoirs qu'il impose. (1) Le législateur ne doit pas régler l'emploi que les particuliers feront de leur bien, je le sais; mais il doit exister un moyen quelconque de répression des délits dans l'abus qu'ils en pourraient faire. Cet exemple, et cent autres, prouvent que l'établissement public ne peut pas être complet, sans l'exercice d'un pouvoir de censure.

Voyons si ce droit de propriété foncière et héréditaire est, comme ils le supposent, primitif, essentiel, et antérieur au contrat social.

Avant d'accuser ceux qui ont posé ce faux principe, je dois rapporter un motif qui peut leur servir d'excuse. Lorsque Louis XIV devint dévot, les scrupules lui vinrent sur l'énormité des impôts, dont ses malheuts lui faisaient une nécessité. Il consulta des casuistes: leur réponse sut, que le royaume appartenait à sa majesté, et que les particuliers ne jouissaient de l'usussuit que par sa grace. Ils dissipèrent ainsi ses scrupules.

En supposant à chaque particulier un d'oit primitif, on a cherché à détruire le mauvais raisonnement de ces casuistes; mais on l'a détruit par un raisonnement qui n'était pas meilleur. Nous n'étions pas mûrs encore pour la déclaration des droits.

Cette déclaration établit la propriété comme un droit naturel, et avec raison; car tous les hommes sont propriétaires de quelque chose : mais il n'y a

<sup>(1)</sup> N'excusons pas, comme l'a fait le respectable Condorcet, dans un moment d'humeur, la barbarie même du propriétaire (Rést. sur le comm. des blés.)

de droits naturels, que ceux qui appartiennent à tous. La propriété soncière et héréditaire, n'étant pas, et ne pouvant pas être constamment dans ce cas, ce ne peut pas être sur elle exclusivement, que porte cette déclaration.

La propriété n'est point antérieure au pacte social; c'est lui, comme l'observe J. J. Rousseau, qui donne au citoyen la propriété de tout ce qu'il possède. « Le droit que chaque particulier a sur son propre fonds, ajoute-t il, est subordonné au droit que la communauté a sur tous ».

Sans ce principe, je ne vois pas ce qu'on pourrait opposer aux raisonnemens des émigrés qui réclameraient leurs biens. "Vous vous êtes sauvés dans le dans ger de la patrie ", leur direz-vous; pouviez-vous, répondront-ils, nous garantir des brigands? et notre peur n'était elle pas légitime? "Vous avez pris les armes contre votre patrie "; non pas, répondront-ils, c'est contre ceux qui égaraient le peuple; mais nos propriétés en sont-elles moins sacrées? nos droits ne sont-ils pas antérieurs à tout pacte social?

Avouons donc qu'il n'y a rien d'antérieur au pacte social : ce pacte est comme les axiomes de la géométrie, d'une vérité éternelle. Ce n'est pas dans l'histoire de l'homme, c'est dans sa nature qu'il en faut chercher la teneur. Il doit se déduire clairement, et incontestablement de cela seul, que la société est contractée entre des êtres doués de raison. On peut le réduire à une seule phrase, comme a fait Jean-Jacques Rousseau : mais si la langue philosophique était plus avancée, si les notions politiques étaient

susceptibles d'un calcul rigoureux, comme l'arithmétique et la géométrie, on y pourrait renfermer toutes les bases de l'état social, et on pourrait les regarder comme sanctionnées par l'assentiment unanime de tous les hommes, quoiqu'elles ne l'eussent jamais obtenu en effet.

Nous supposer à l'origine du pacte, supposer que c'est aujourd'hui que l'établissement des droits se traite entre tous, c'est dire que tous les droits d'hier sont anéantis; c'est légitimer la guerre entre le riche et le pauvre.

On peut déduire la propriété territoriale du droit de premier occupant, quand on suppose, comme Jean-Jacques, que chacun n'occupe que le terrain dont il a besoin pour subsister, et qu'il en ait pris possession par le travail et la culture. Mais supposer, comme Turgot, qu'il ait suffi de l'enclore; appliquer cette idée d'un travail personnel, non pas à tout le terrain, mais seulement à ses limites, c'est une subtilité servile ou intéressée, qu'il est permis, de blâmer malgré la réputation de l'auteur.

La propriété a ses véritables fondemens dans l'utilité publique et dans la justice. Rousseau les a très-bien exposés dans la leçon donnée à son jeune Emile, pat le jardinier Robert; mais Robert avait bêché la place même où Emile était venu planter sa fève: s'il n'eût fait qu'un fossé autour, Emile n'eût rien compris à ta leçon.

Turgot a inséré l'idée dont je viens de parler, dans un petit ouvrage sur la formation et la distribution des richesses, que je n'ai pas eu encore

occasion de vous indiquer. Je dirai en passant, que cet ouvrage est cité une seconde fois dans mes notes, au sujet de l'abaissement de l'intérêt, dont l'auteur donne une très-belle image, en le comparant à celui des eaux d'un déluge.

Ceux qui croient que le pauvre industrieux est jaloux du bonheur des riches, ne l'ont pas suffisamment observé. Quand le travail ne lui manque pas, quand il n'a rien à redouter d'eux, il les regarde en général avec plus de pitié que d'envie. Il sait se procurer toutes les jouissances essentielles, et il ne desire pas leurs jouissances particulières; il en apperçoit, mieux qu'ils ne le font eux-mêmes, les tristes résultats. Si les riches sont humains et équitables, ils n'auront jamais de guerre à redouter de la part des pauvres. La partie du peuple qui a la force réelle, possède quelque chose; et si peu que ce soit, elle veudra toujours le défendre contre les brigands: elle sera toujours du parti des bons riches.

Il me reste encore à dire un mot des fortunes mal acquises, et de leur légitimité très-réelle, après un laps de tems suffisant. Ira t-on me contester ma fortune, parce que celui de qui je la tiens, et qui l'a faite, il y a cent ans, n'a pu l'acquérir que par des moyens illégitimes? Non, sans doute, parce qu'il n'existe plus ni pièces ni témoins qui puissent servir à prouver juridiquement les dilapidations, les vols, les brigandages qui en ont été le principe; et parce que ce genre de prescription est nécessaire à l'ordre social.

Elle est légitime; est-elle juste? Non. Il y a une juste fortune, comme il y a un juste prix des choses.

Tout ce qui est licite selon la loi, n'est pas licité selon la morale. La morale permet les grands avantages comme les petits; mais aussitôt qu'ils deviennent énormes, elle les proscrit.

La juste fortune se mesure par la valeur des services qu'on a rendus soi-même à la société, et par ce qui subsiste des accumulations qu'ont pu faire sur leur juste fortune, ceux qui nous les ont légitimement transmises.

Si j'ai la conscience intime qu'une fortune, dont j'ai hérité, ait été mul acquise, je ne puis pas la regarder comme à moi. Et si quelque institution donne naissance à un pouvoir placé par le peuple au-dessus des lois, pour suppléer à leur imperfection inévitable, il peut, d'après la notoriété publique, en porter le même jugement.

Je passe maintenant à ces encouragemens généraux, dont j'ai promis de vous dire un mot. Je dois d'abord remarquer que les entreprises des particuliers sont avantageuses à l'état, lors même que leur succès ne répond pas aux espérances. Si cela était bien senti, les gouvernemens mettraient moins de parcimonie dans leurs encouragemens pour les entreprises nouvelles.

Je vais vous citer, à cet égard, les paroles mêmes d'un homme bien décrédité, qui a été chassé de France et déshonoré pour avoir eu raison. C'est le fameux Jean Law, l'auteur du trop fameux système, dont il a fallu attendre qu'un Anglais nous dévoilat le secret, cinquante ans après. Voyez l'histoire que

donne Stewart, de notre banqueroute de 1720. Le petit traité sur les monnaies, publié par Law en 1715, m'a toujours paru un chef d'œuvre. Vous y trouverez cette découverte, que je vous ai tant vantée, celle de nos assignats. Voici le passage de ce traité que je vous indiquais tout à-lheure.

Si B, dit Law, fait travailler 100 personnes pour 100 liv. par jour, et que leur travail produise une amélioration de 120 liv., B ne gagne que 20 liv. et l'état en gagne 120. Il les gagnerait quand B perdrait 20 l. au lieu de les gagner. B achète 150.000 l. une terre qui n'est d'aucun rapport; il en dépense 150 autres mille pour la mettre en valeut, et il ne parvient à lui faire rapporter que 6000 livres; il a mal employé son argent, puisqu'il n'a que deux pour cent de produit net; mais l'état gagne tout le produit brut de cette terre.

Cette remarque conduit l'auteur à couclure que tout travailleur vaut à l'état dix mille livres au moins en sa vie, en sus de sa consommation. C'est l'entrepreneur, le maître ouvrier, le marchand, etc. qui les gagnent.

Le seul encouragement constamment efficace de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, c'est l'étendue et la sûreté des débouchés. En France, c'est le commerce intérieur qui offre les débouchés les plus sûrs et les plus étendus. Il faut qu'il y ait de la réciprocité, à cet égard, entre les cultivateurs et la classe industrieuse: celle çi a toujours besoin des produits de la terre; et pour qu'il y ait réciprocité,

il faut que les cultivateurs aient des besoins factices et puissent les satisfaire.

Les débouchés intérieurs ne peuvent pas suffire dans tous les cas; il en faut à l'extérieur.

L'avantage dans le commerce extérieur consiste à obtenir chez les autres le produit du travail d'un grand nombre d'hommes, en échange de celui d'un plus petit nombre de nationaux. Mais l'essentiel n'est pas qu'on exporte, c'est qu'on puisse toujours exporter avec profit. Il faut que la persection et le bon marché vous laissent toujours cette possibilité, afin de n'avoit famais à craindre de manquer de débouchés, et pout qu'il n'y ait jamais de stagnation dans le travail du peuple. Notez que si on n'exportait pas avec profit, il faudrait exporter à perte, pour solder les objets qu'on est obligé de tirer de l'étranger; et que comme il y a peu de gouvernemens instruits, il arrive communément dans ce cas, qu'au lieu de charger le fisc de cette perte, ils la laissent retomber sur l'agriculture et sur l'industrie.

Une autre remarque très-importante, c'est que le gouvernement ne doit jamais avoir en vue l'avantage des consommateurs, et qu'il ne doit s'occuper immédiatement que de celui des travailleurs. Si les travailleurs ont des ressources et de l'aisance, ils seront actifs et nombreux, et cela même condu t à pourvoit les consommateurs abondamment et à bon marché.

Un des élèves vient de me remettre, avant la séance, une lettre dans laquelle il propose des greniere d'abondance. Ceci me fournit l'occasion de lui répondre qu'il n'en faut point dans les pays qui peuvent se suffire suffire pour leur consommation en blé. Il n'a songé qu'à l'intérêt des consommateurs, et il a négligé celui des hommes laborieux qui s'occupent de la culture.

Je dois remarquer encore que c'est l'agitation des grandes villes qui est le ferment de l'émulation générale, le p incipe de l'abondance de toutes les productions. Les grandes villes, sont à la fois, et l'effet et la cause de la prospérité des peuples modernes. Il est prouvé par les faits, qu'elle est proportionelle chez les différens peuples de l'Europe, au nombre des grandes communes, à leur population et à l'activité qui y règne. La prospérité croissante de l'Angleterre, depuis une cinquantaine d'années, y a créé des communes considérables dans des endroits où il n'existait que quelques maisons. Il s'est bâti à Londres, de nouveaux quartiers si étendus, qu'ils formeraient seuls des villes à comparer aux capitales des peuples pauvres.

Si les déclamations qui sont en vogue aujourd'hui contre les grandes villes, et sur-tout contre les capitales, avaient le moindre fondement, l'Angleterre devrait être aujourd'hui le pays le plus mal cultivé de l'Europe. La Hollande, où les villages sont plus peuplés et plus florissans que ne le sont ailleurs des cités fameuses dans l'histoire, ne devrait être couverte que de chardons: mais point du tout; il n'y a pas un pied quarré de terre en Hollande qui ne soit cultivé, et l'agriculture prend tous les jours de nouveaux accroissemens en Angleterre.

La vogue des déclamations contre les grandes villes Leçons. Tome IV. G g tient à plusieurs causes qu'il serait indiscret d'approfondir; je me contenterai d'en indiquer une.

L'un des catéchismes le plus répandu parmi les ignorans, à qui la démangeaison de parler a fait sentir, depuis quelques années, le besoin de s'instruire, a été le traité de la législation de Filangieri. L'auteur est clair, méthodique, et sa table de chapitres est assez complette: cela est très - commode pour les perroquets; Filangieri déclame en cent endroits contre les grandes villes et sur-tout contre les capitales.

Notez cependant qu'il a eu le bon sens de dire; liv. 2, ch. 26: " Rapprochez les hommes, et vous les rendrez industrieux et actifs: séparez-les, et vous en ferez autant de sauvages incapables d'avoir même l'idée de leur perfectibilité ".

Au reste, ses argumens s'appliquent tous à l'inégalité des conditions et à ses conséquences; et il aurait dû remarquer que, sans les capitales, ces conséquences auraient été bien plus funestes. La corruption est beaucoup plus répandue en Angleterre qu'en France; tout Anglais, sauf exception, est-à vendre, et tout Français ne l'est pas : c'est que nos grands seigneurs ne quittaient guères Paris et ses environs; et que les grands seigneurs anglais passent la plus grande partie de leur tems dans leurs terres. Supposez l'égalité établie, supposez d'immenses cités, ce qui n'implique certainement pas contradiction, Filangieri n'aura rien dit contr'elles.

Ce même auteur s'est déclaré aussi pour la maxime des disciples de Quesnai, laissez faire et laissez passer:

et cependant il a le bon sens de dire liv. 2, ch. 21 3 » C'est dans l'art de connaître les cas où l'on doit ordonner, et ceux où l'on doit laisser faire, que consiste toute la science du gouvernement. » Ces contradictions font honneur à sa bonne foi.

Au reste les grandes communes doivent se former d'elles-mêmes, sans effort et sans gêne de la part du gouvernement; et si vous voulez conserver l'unité et l'indivisibilité d'un grand état, il saut souffrir qu'une immense population s'amoncèle autour du centre du gouvernement. Ceux qui y voient du danger pour la liberté, sont trompés par de fausses analogies.

On a dit que l'effet des canaux et de la navigation en général, devait être assimilé à un rapprochement de la population dans un plus petit espace. C'est un mot très-juste, et qui doit suffire pour faire sentir la grande utilité de tous les genres de navigation. Il m'a été prouvé, il ya cinq ou six ans, que la corde de bois, au centre de la forêt d'Orléans, ne valait pas quinze sols, et que l'avance des canaux à faire pour porter ce bois à sa valeur, aurait été remboursée en deux ou trois ans. Tout le sol de la France offiriait des résultats analogues. La liberté et les assignats peuvent tripler en vingt cinq ans les produits de la France.

Je ne dirai qu'un mot sur les colonies. "Elles sont bonnes, dit Josiah Child, si le nombre d'hommes qu'elles emploient dans la métropole, est plus grand que le nombre de ceux dont elles la privent."

Comme il n'y a point encore de peuple en Europe

qui paraisse avoir un excédent réel de population, je me bornerai ici à cette maxime.

Je terminerai c. t a ticle par une réflexion générale. C'est que pour produire le plus grand effet possible, la somme des richesses accumulées ne doit être répartie ni dans un trop grand, ni dans un trop petit nombre de mains. Cela conduit à montrer combien cette autre idée, de multiplier les petits propriétaires cultivateurs, qui est encore en vogue, est peu sensée. Dans toutes les entreprises, soit de culture, soit d'industrie, soit de commerce, vous n'obtiendrez le plus grand produit, qu'avec des capitaux suffisans pour faciliter tous les moyens d'améliorer, et assez bornés pour que l'exacte et complette surveillance de leur emploi soit possible.

Je vais maintenant vous exposer quelques remarques sommaires sur les obstacles généraux qui s'opposent à la formation des richesses.

Notre révolution a fait disparaître les plus nuisibles de tous; c'étaient ceux qu'avait fait naître et qu'entretenait encore la féodalité; c'étaient les vices de notre législation qui en avaient résulté; c'étaient les richesses oisives et les exactions des prêtres et des moines; c'étaient les abus de la fiscalité et de la chicane. Après la destruction de tant de maux, notre prospérité est assurée; elle ne peut plus éprouver que des retards.

Je ne trouve, dans les remarques qui sont ici sous mes yeux, tien qui ne doive paraître minutieux en comparaison.

Je dirai cependant un mot des erreurs à craindre dans la distribution des secours aux indigens:, Les

assistés, dit Clavière, dans son traité de la foi publique, retirent du revenu général, une part plus grande que celle des hommes laborieux les plus pauvres. C'est une espèce d'injustice. Il faut exciter au travail par des encouragemens, et non pas à l'oisiveté par des aumones; il ne faut pas mesurer les secours sur les idées et les mœurs de ceux qui les administrent, et qui sont habitués à l'aisance. Lorsque l'assistance est de nature à être recherchée par ceux qui pourraient satisfaire à leur besoin d'une autre manière, elle est abusive. Cette remarque très-simplene devient importante que parce que nous sommes à l'origine de nos institutions en cette matière, où les abus consolidés par le tems sont très-difficiles à réformer. J'invite à consulter encore sur ce sujet, le discours sur le commerce de Josiah Child.

La fausse distribution des tems de travail et de repos, est encore un obstacle à considérer. Ceux qui soupconnent Cromwel de n'avoirfait que par hypocrisie ses lois sévères sur l'observation du dimanche, pourraient bien se tromper. Cromwel savait que la somme des heures de repos est plus grande, si le repos du jour prescrit n'est pas complet. On a tort peut être de n'imputer qu'au fanatisme le retour du peuple au repos des dimanches. Qui sait si ce n'est pas la force des choses qui a fixé à six jours de suite la plus longue continuité du travail? On peut assurer au moins que c'est un point très-difficile que de fixer le minimum des repos du peuple. Il se plaignait lui-même de la multiplicité des fêtes; mais l'intervalle entre les décadis était peut être trop grand.

.

La cherté du chauffage et du luminaire dans nos latitudes septentrionales, est encore un obstacle remarquable à la continuité des travaux. Le bon marché du charbon de terre et des huiles de poisson, est d'une grande utilité à l'Angleterre.

On sait que cette nation emprunteuse n'a point de rentes viageres: c'est qu'elle a remarqué que ce genre de richesses n'est pas propre à la circulation. Il faut pour la prospérité de l'industrie, que les capitaux encouragent la production, tandis que les revenus facilitent la consommation.

Il existe des travaux, tels que la fabrication des toiles communes, où la main-d'œuvre est à si bas prix, qu'elle ne pourrait pas faire vivre ceux qui s'en occupent, s'ils y consacraient tout leur tems, et si les travaux des champs ne payaient pas le surplus de leur nécessaire. Ce surplus est un impôt sur la culture. Aussi ne se fabrique til point de toiles communes, pour le commerce, dans les pays riches. La distribution des travaux des champs y est trop bien entendue, pour y laisser ce loisir à personne. Les exemples qui paraissent démentir cette proposition, sont tirés de quelques pays fertiles qu'il ne faut pas confondre avec les pays riches. Il ne se fait pas de toile en Hollande, on n'y fait que blanchir et y apprêter celles de la Westphalic.

Les cantons les plus riches sont ceux où une même étendue de terre vaut la plus grande somme d'argent. Le canton le plus tiche du monde est peut-être le centre du beau quartier de Paris, où la toise carrée de terrain non bâti se vendait plus de mille écus avant la révolution.

La fabrique de toiles, dans les pays fertiles n'y offre que l'avantage d'employer leurs produits en chanvres et en lins: mais l'agriculture n'y est pas grévée du suplément de salaires qu'elle est obligée de fournir aux fileuses et aux tisserands. Ces espèces d'impôts d'une industrie sur une autre, sont toujours des symptômes d'une distribution vicieuse des richesses, qu'il est bon de remarquer.

Je n'ajoute plus qu'un mot sur l'unisormité des poids et mesures, dont les principes viennent d'être fixés définitivement par la convention nationale, sur le rapport de Prieur (de la Côte-d'Or). Je vous invite!, citoyens, à vous pénétrer de cet excellent rapport; car vous êtes appelés à contribuer de tout votre pouvoir, dans toutes les parties de la république, au prompt succès de cette importante et mémorable résorme.

FIN DU QUATRIÈME VOLUME.

## TABLE

## DES

## MATIÈRES.

| HISTOIRE NATURELLE     | page 3, 123, 375.            |
|------------------------|------------------------------|
| Art de la parole.      | 14, 137, 188, 263, 314, 366. |
| Géographie.            | 23, 144, 180, 421.           |
| Mathématiques.         | 41, 223, 401.                |
| Physique.              | 71,271.                      |
| Géométrie descriptive. | 87, 291:                     |
| Chimie.                | 99, 320.                     |
| Economie politique.    | 168, 452.                    |
| Littérature.           | 201, 3396                    |

Fin de la Table.

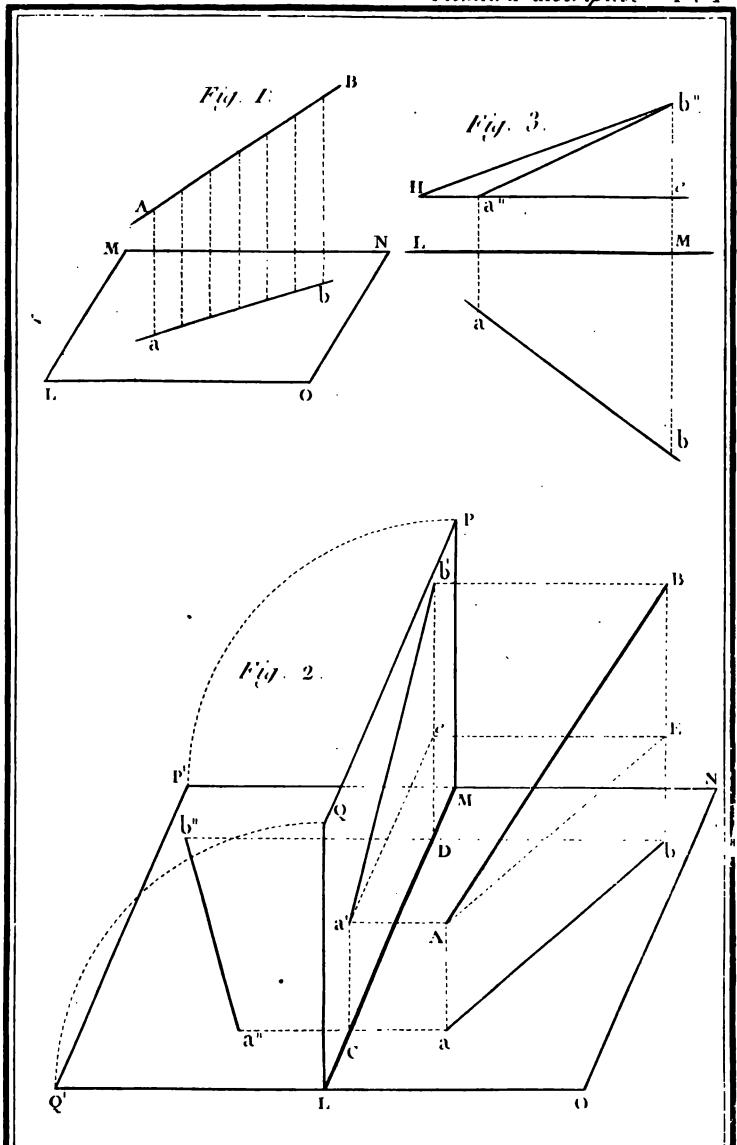

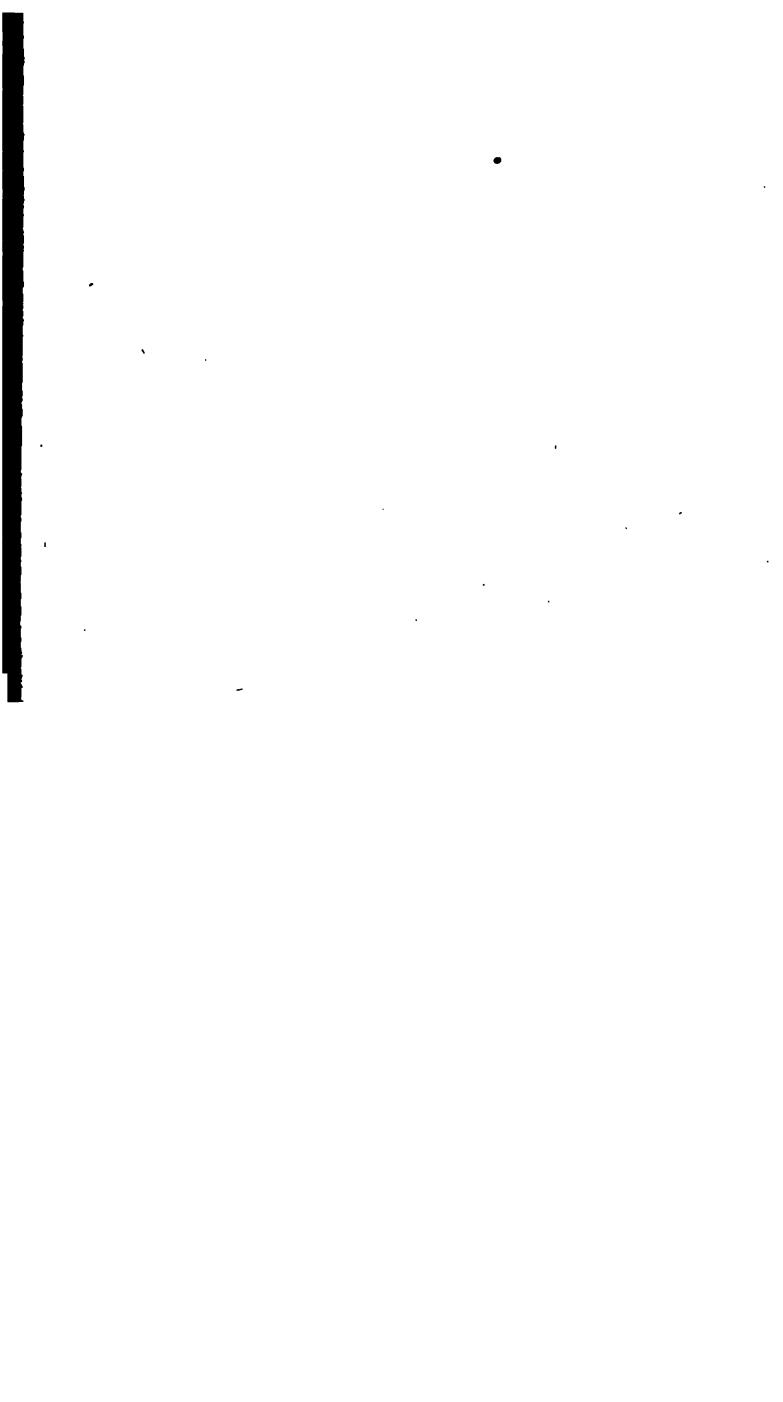

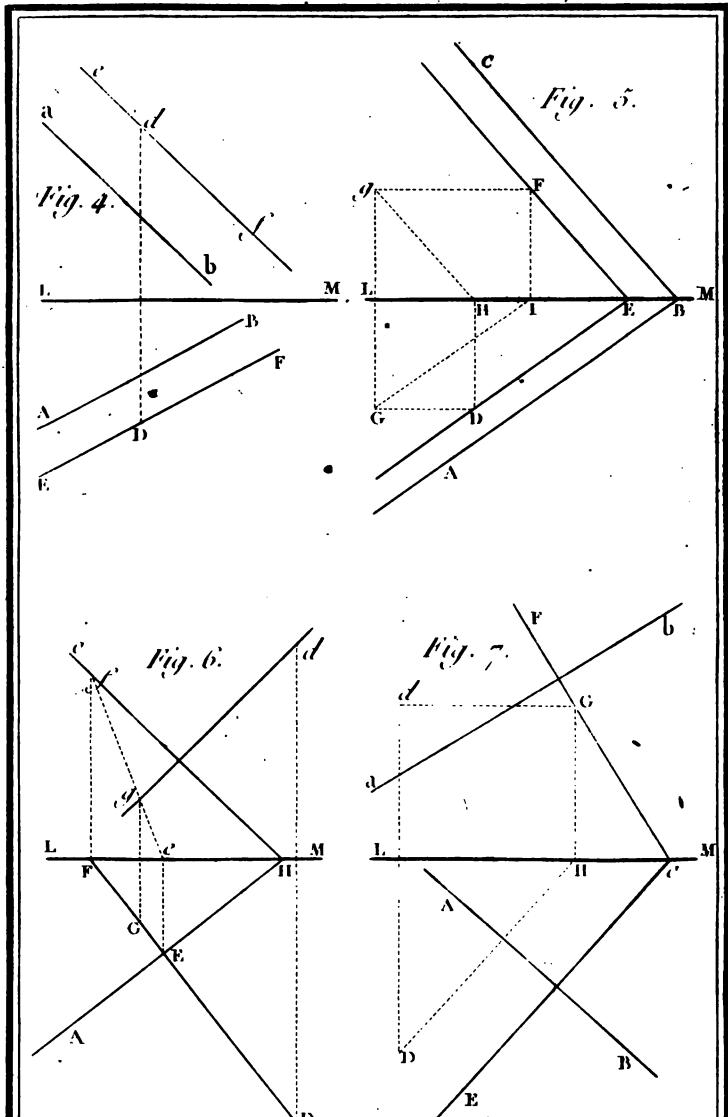

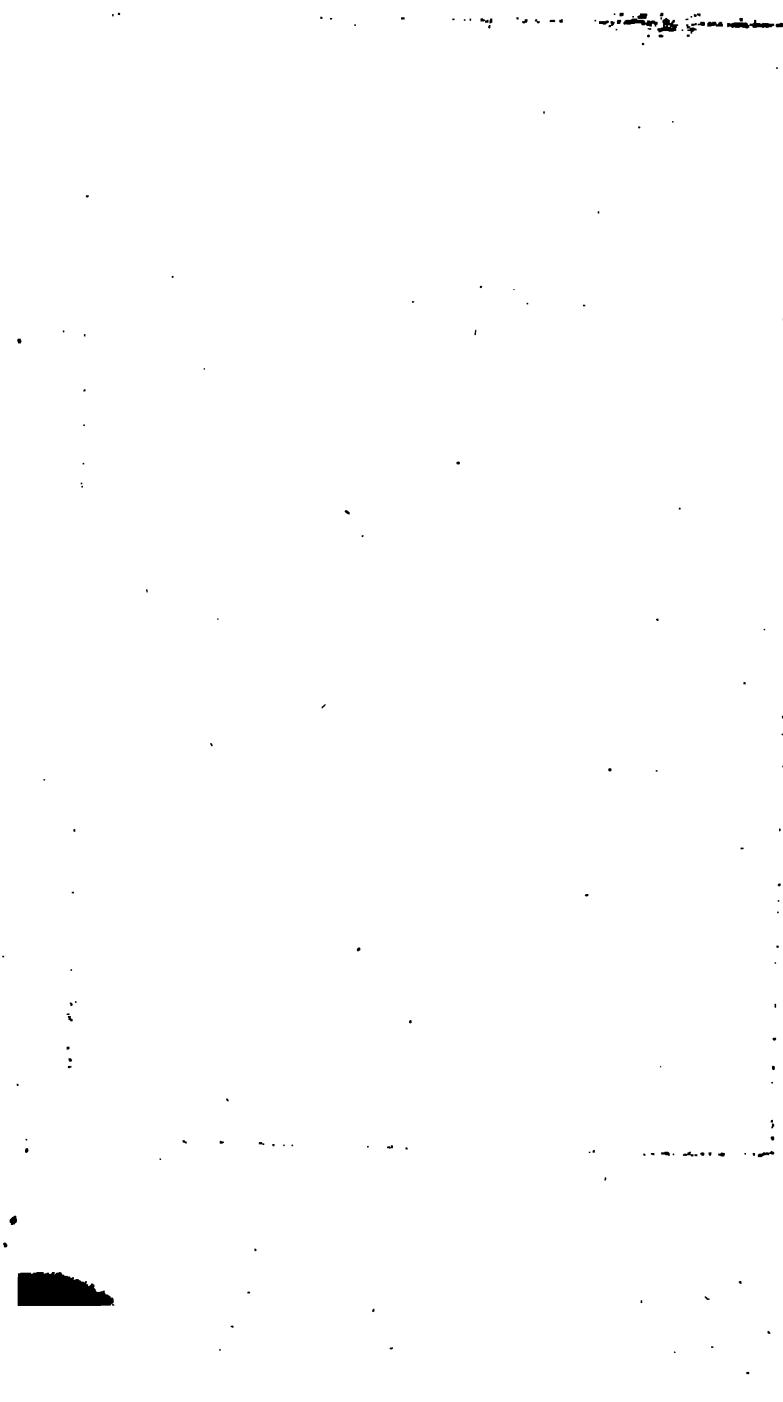

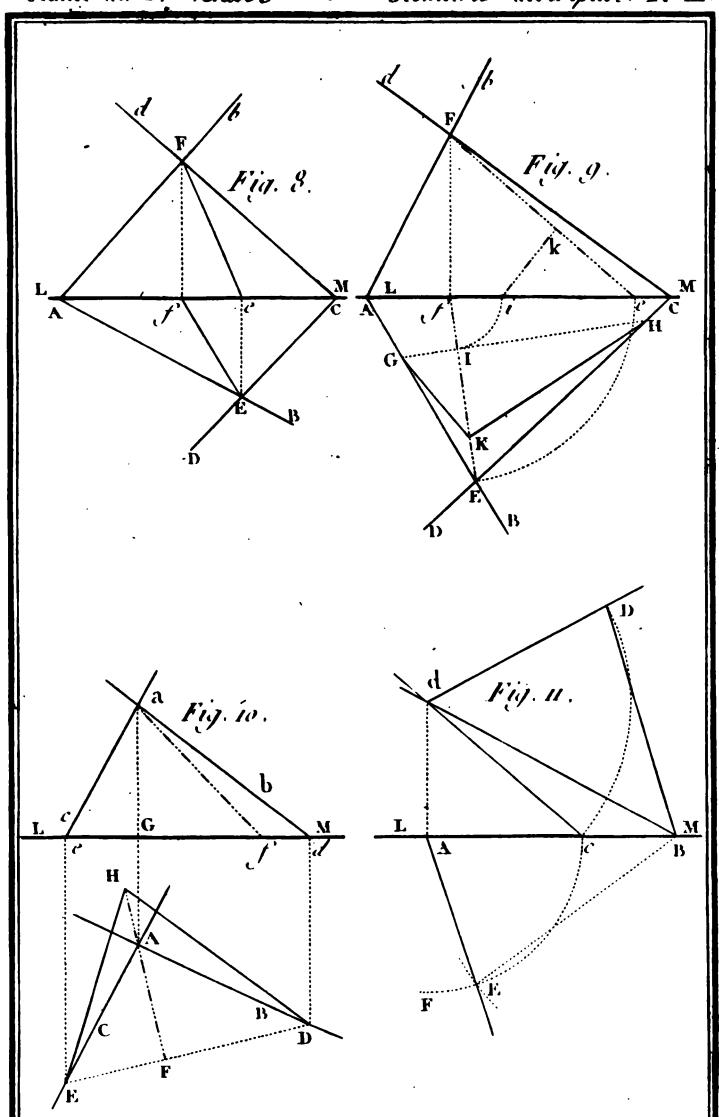

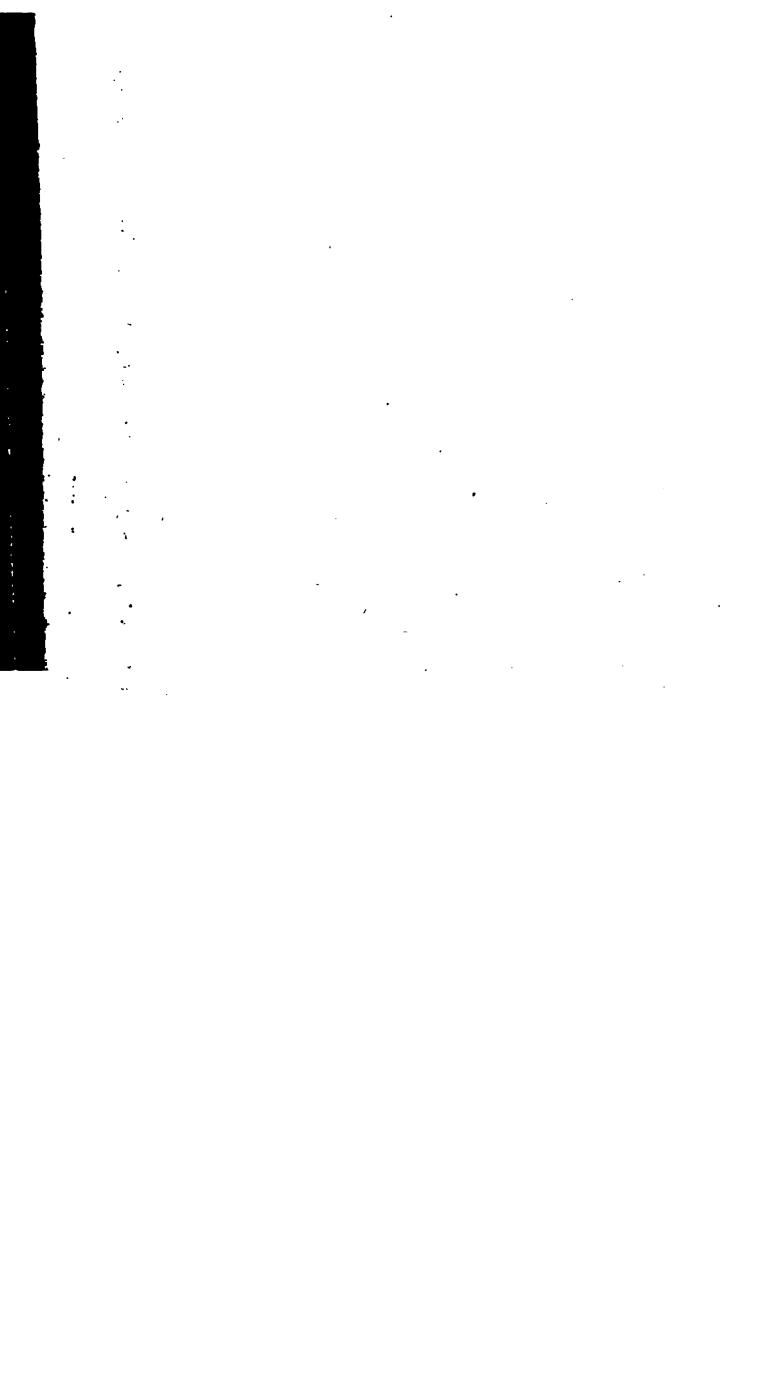

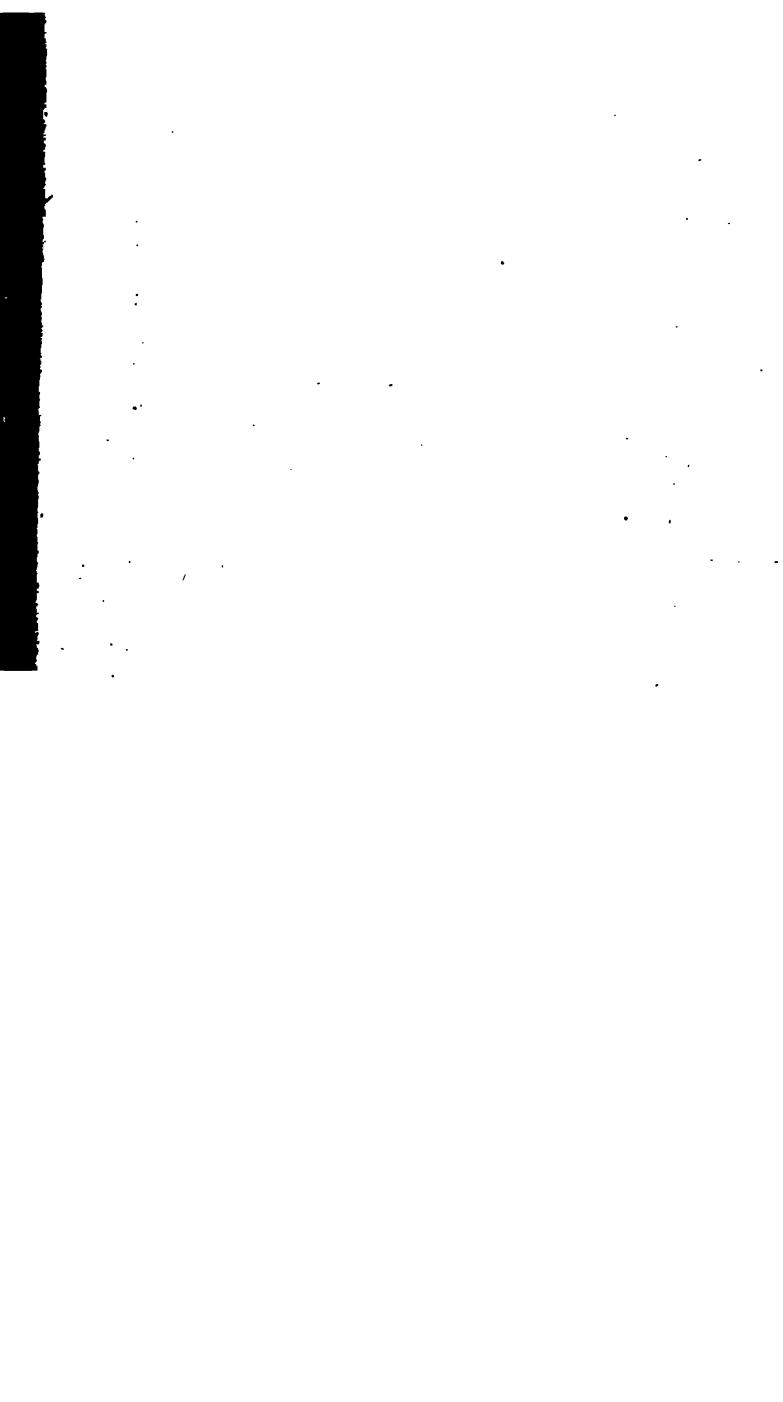

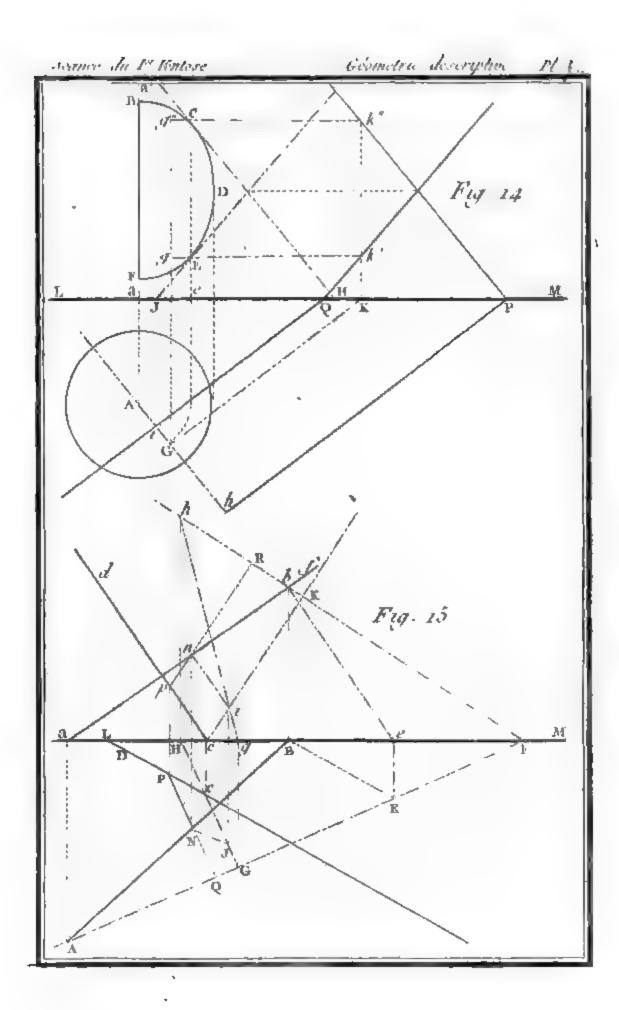

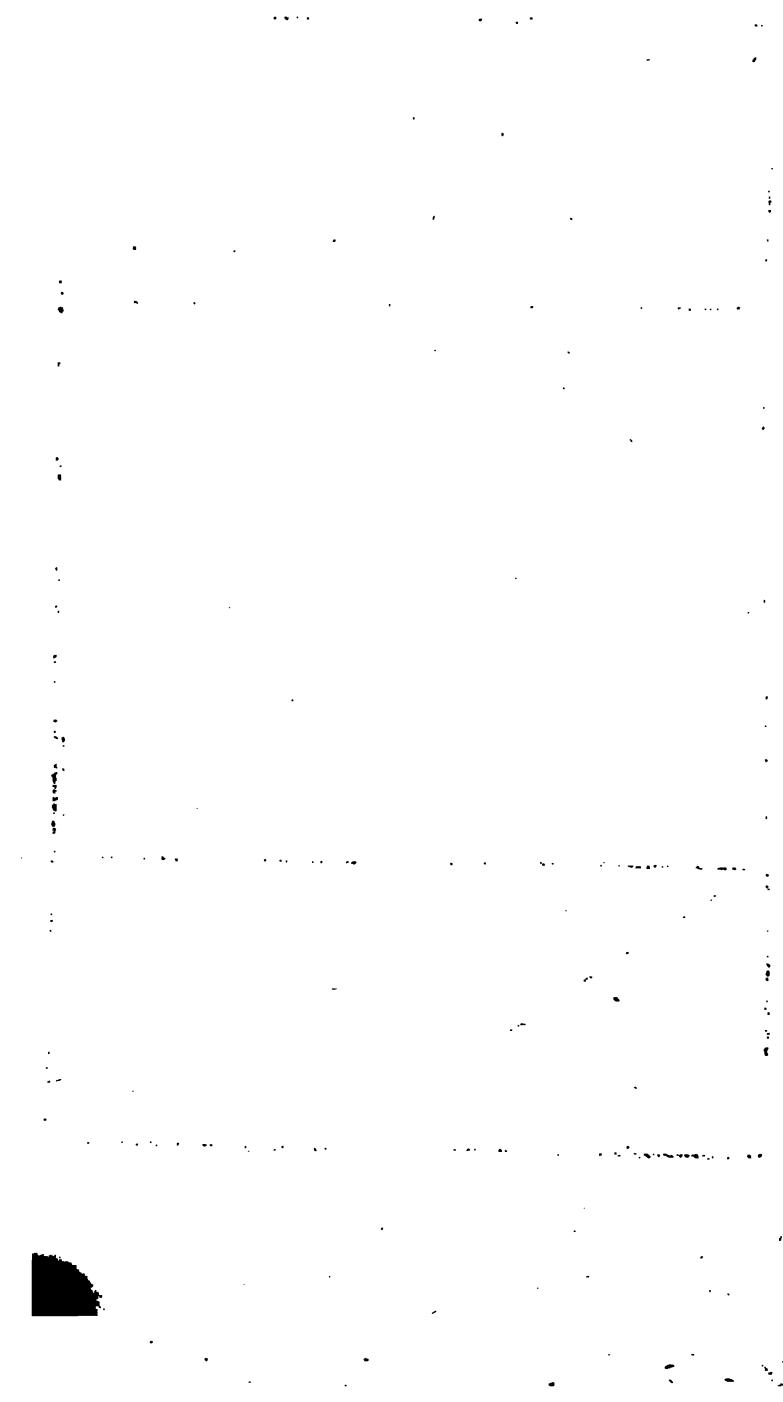

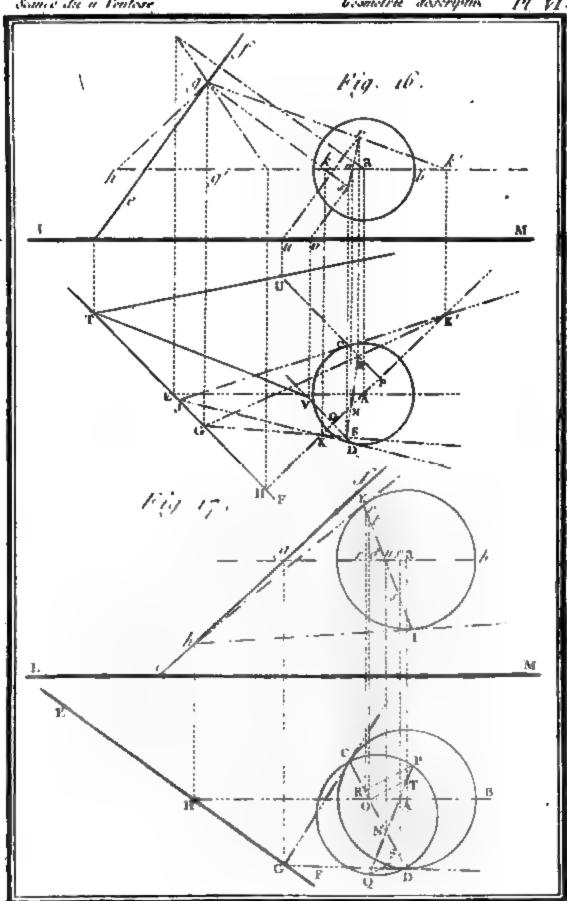

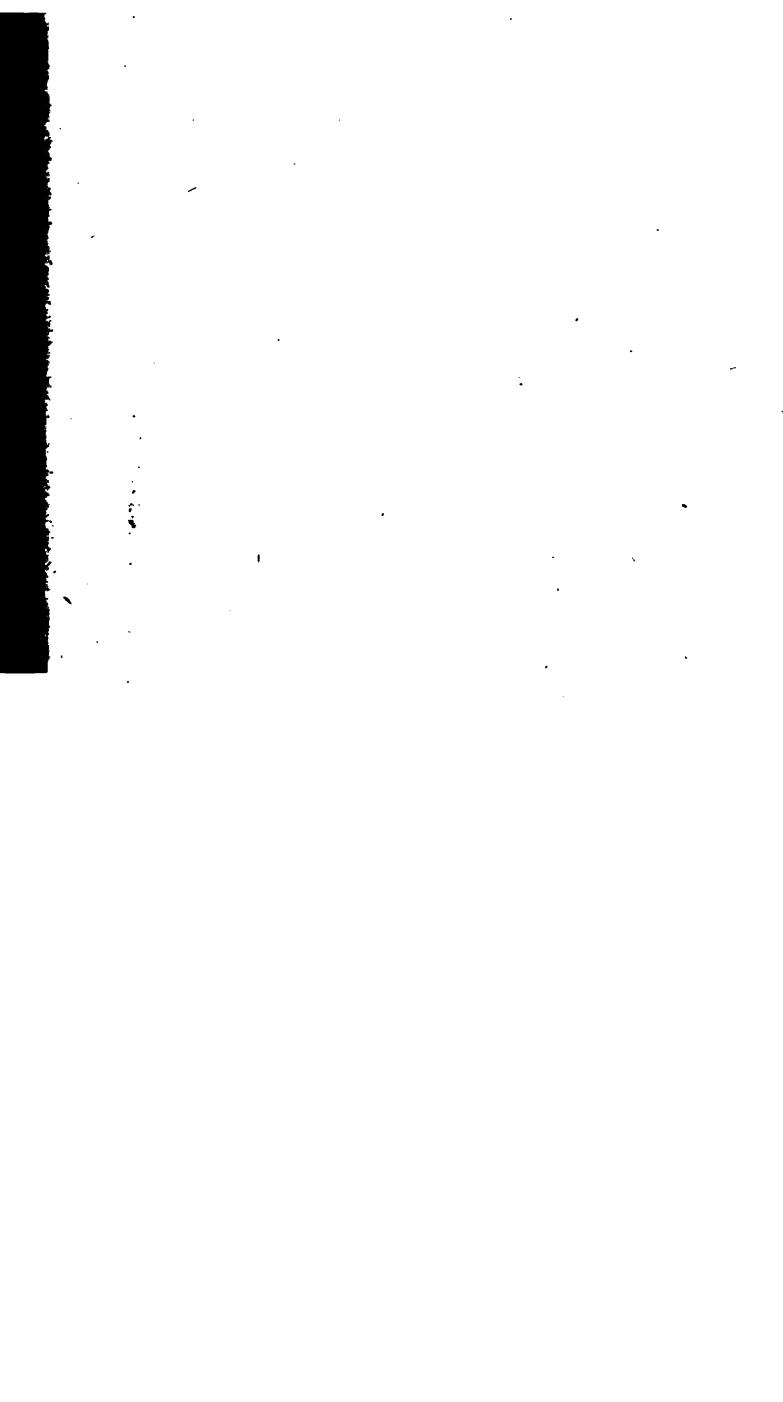

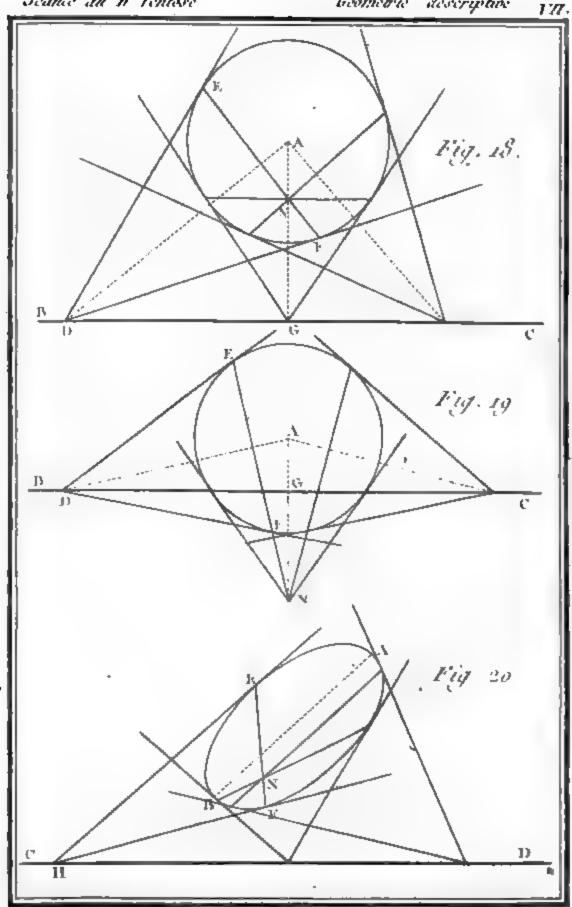

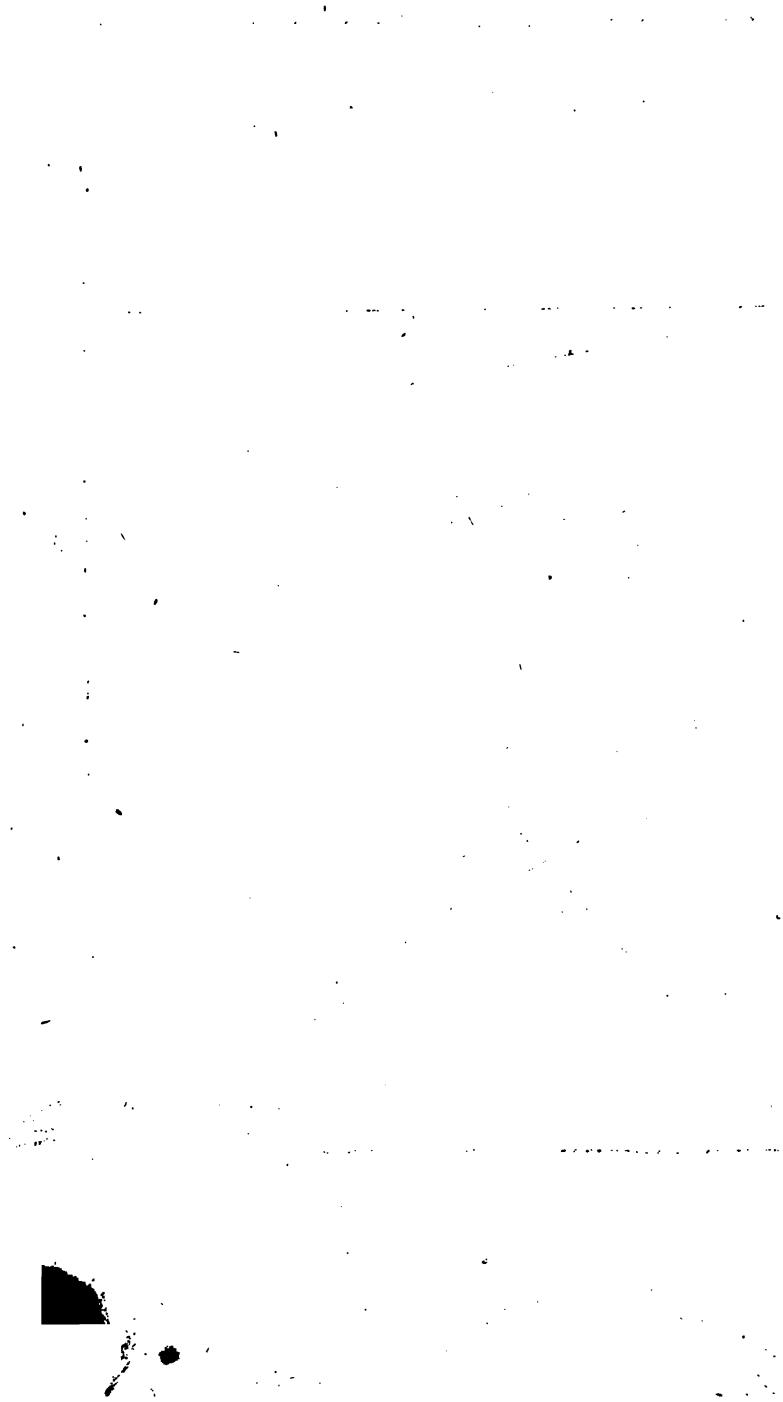



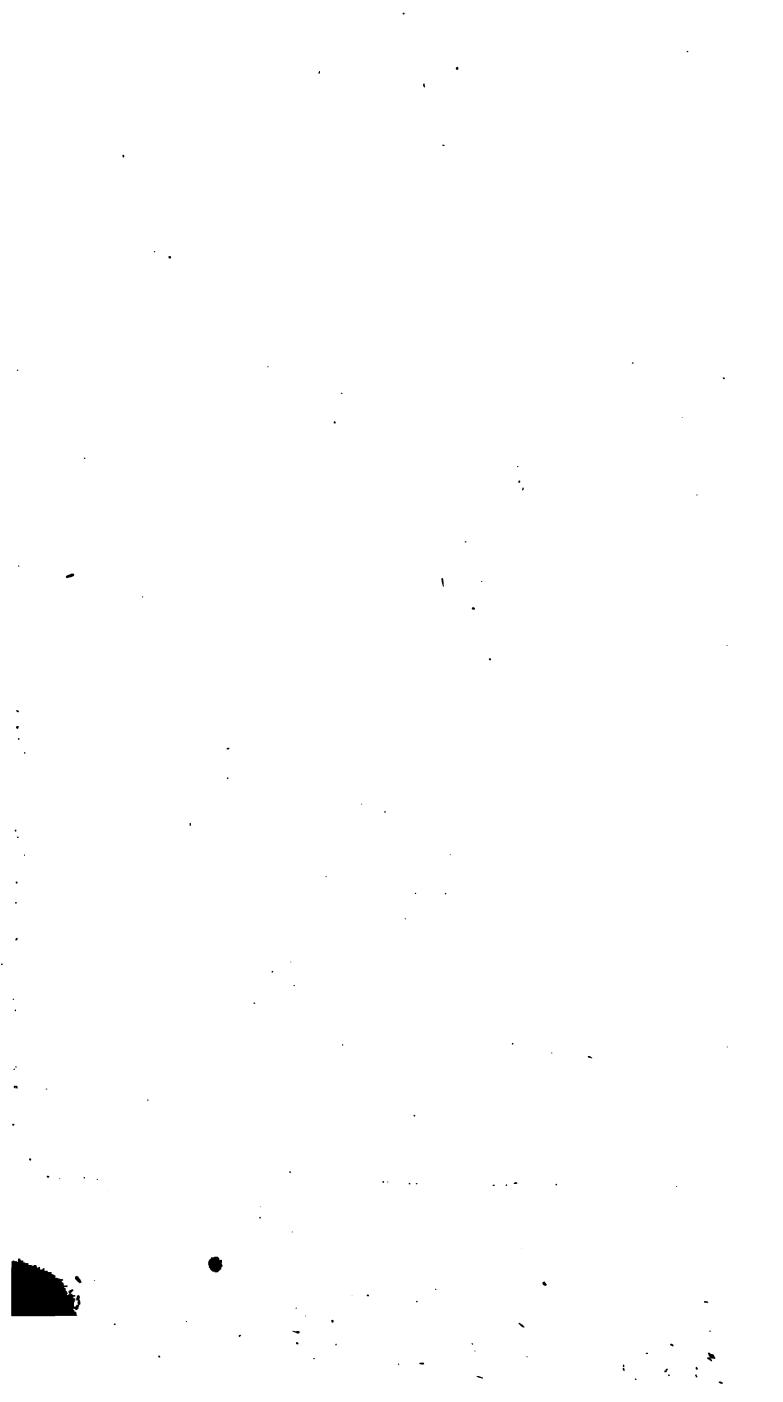

. . • . . . . . : . . . 

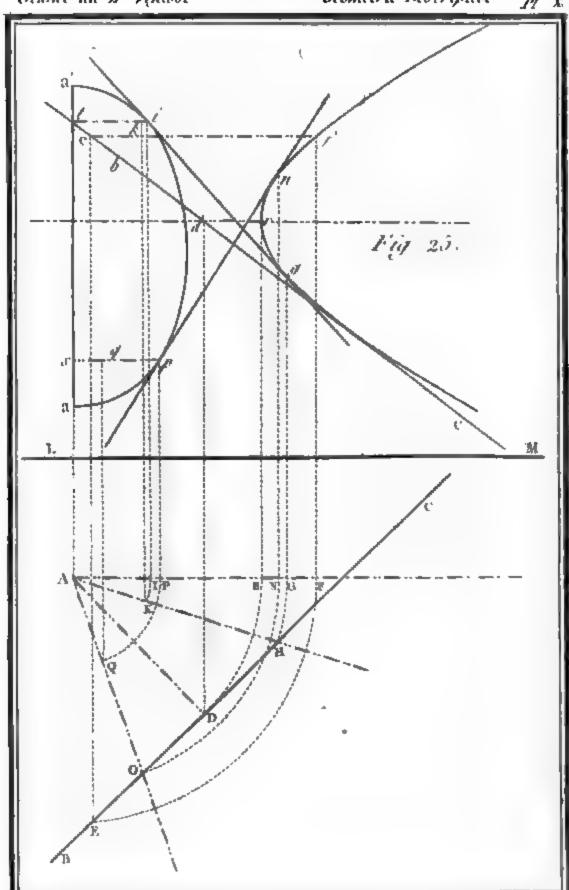

. <u>;</u> . 

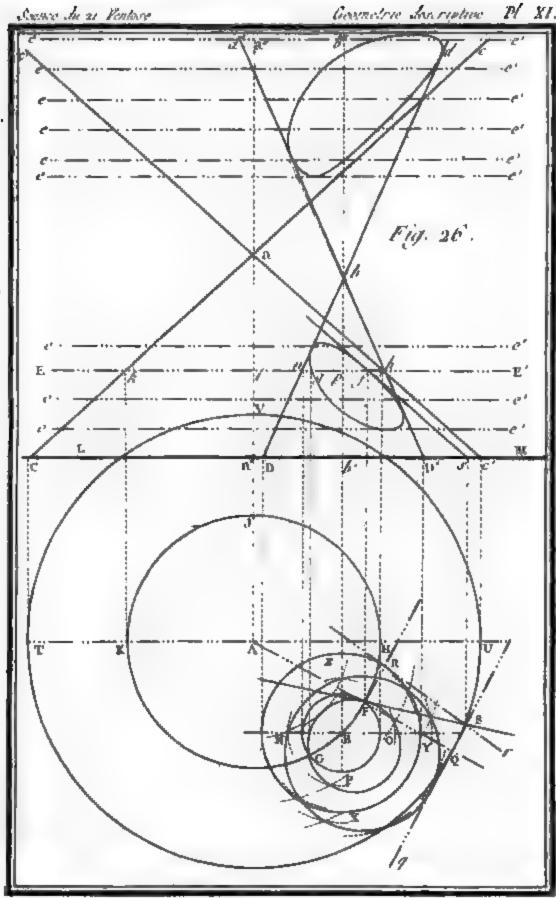

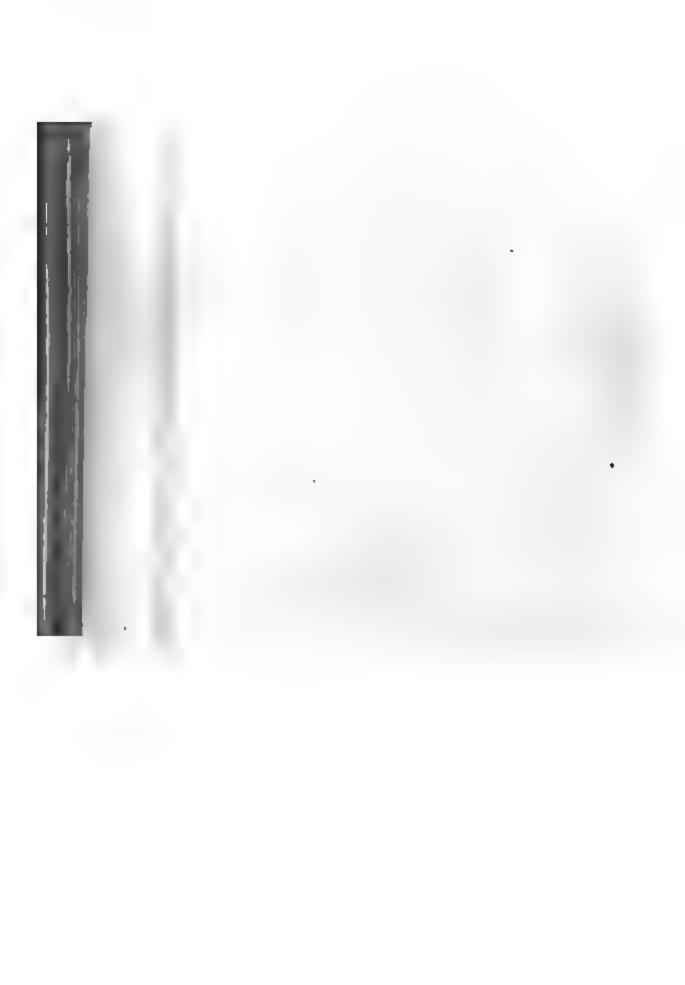



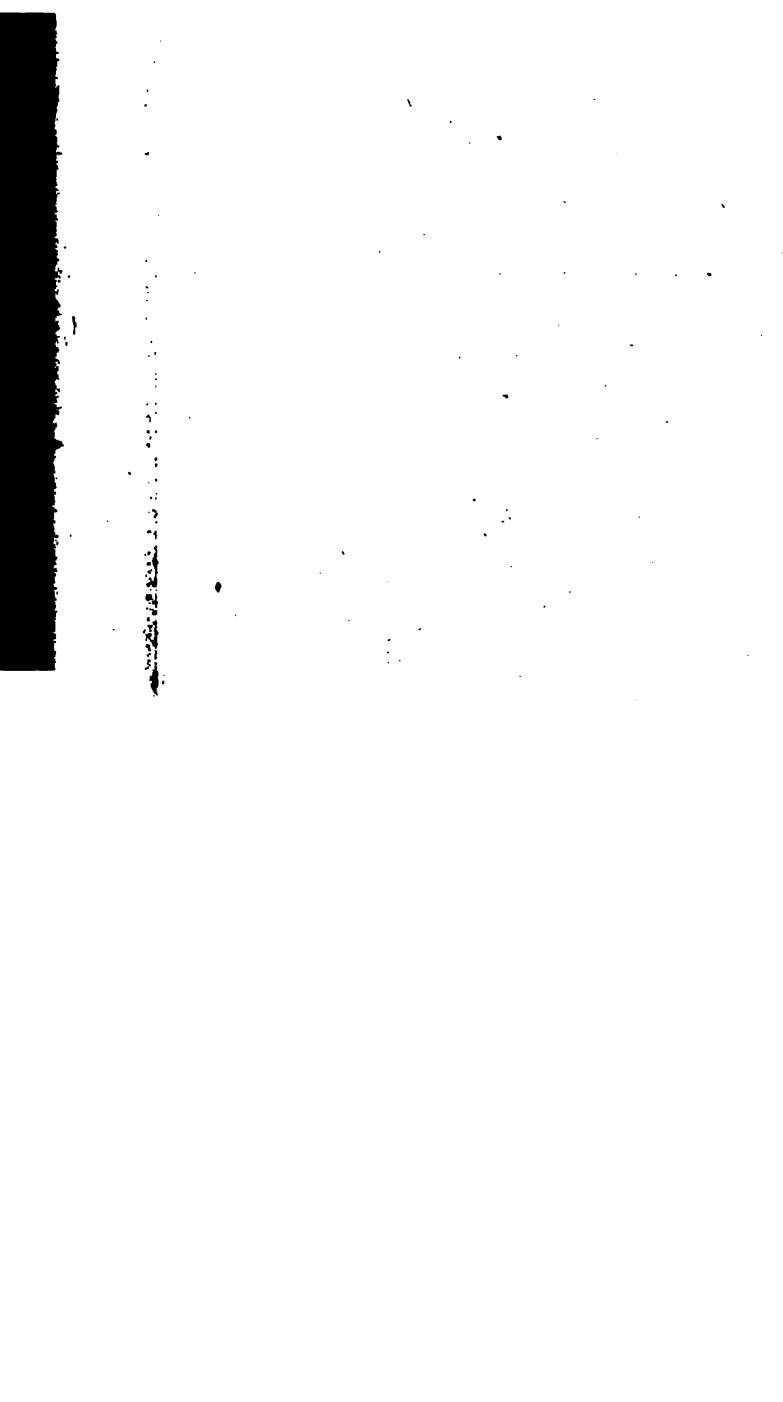

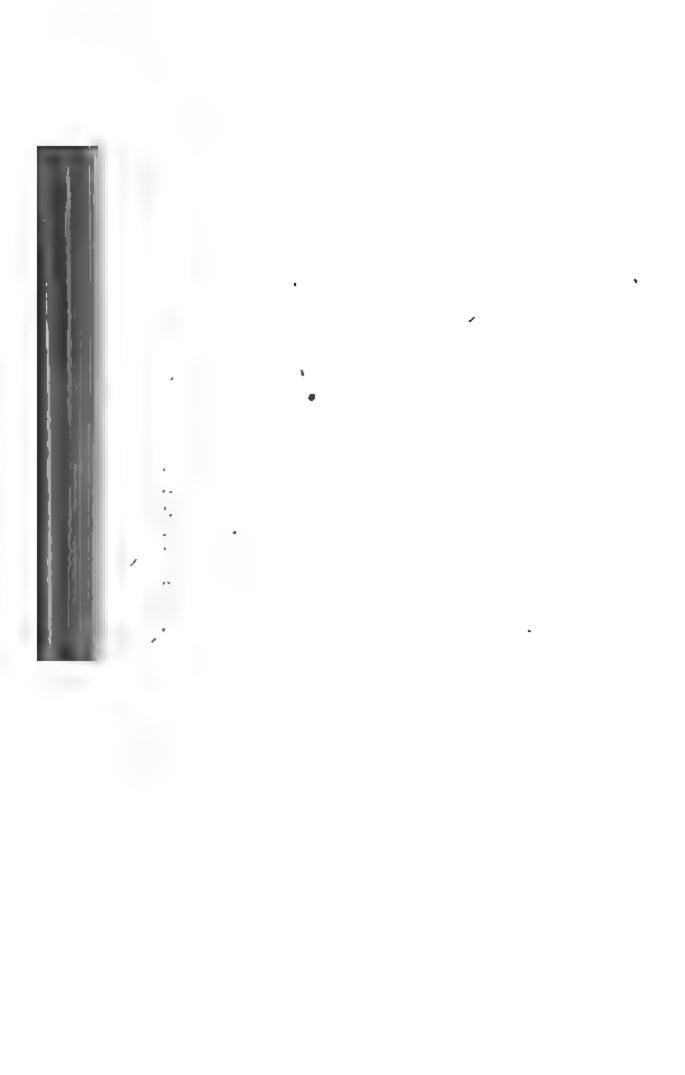



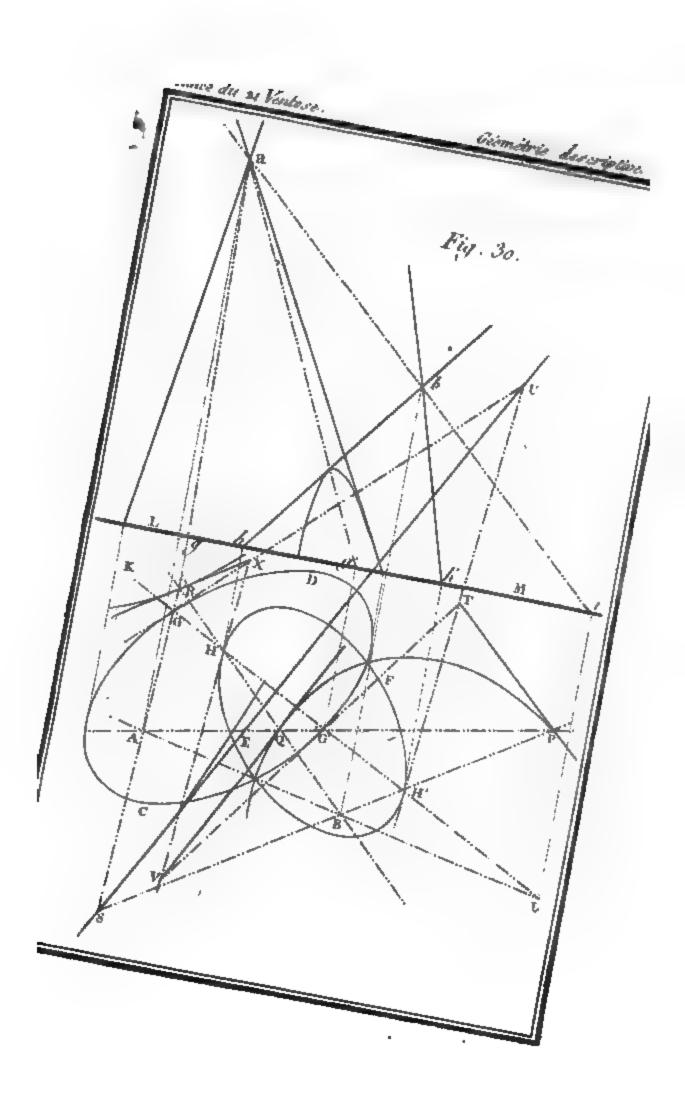

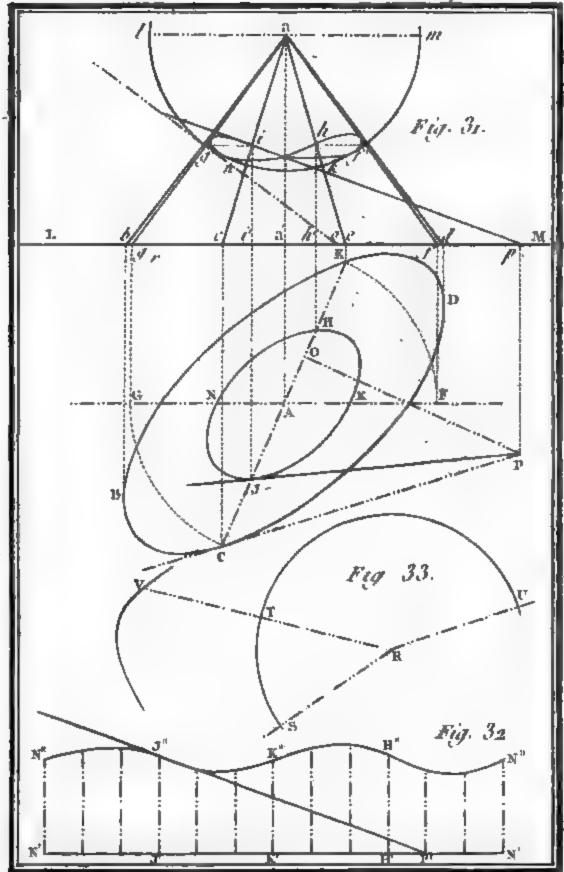

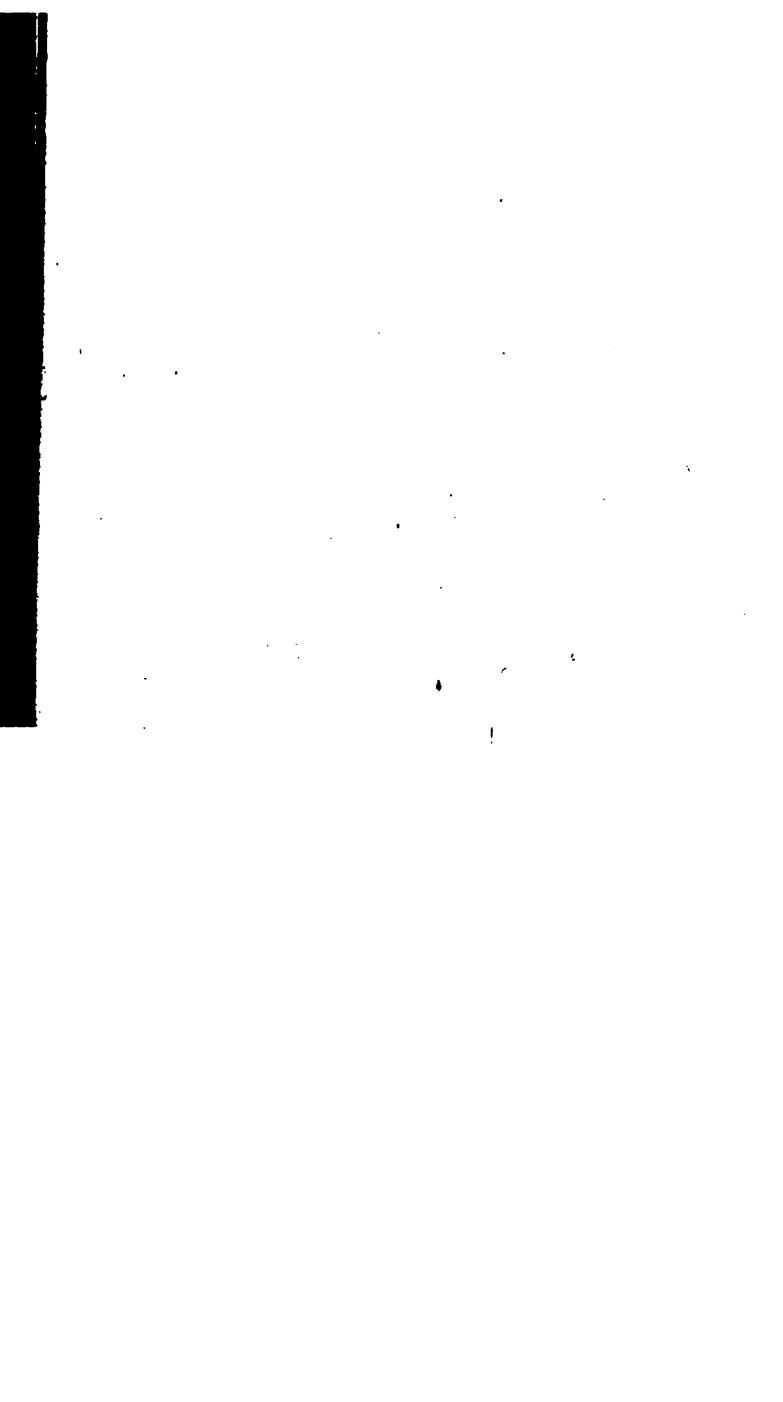

ì

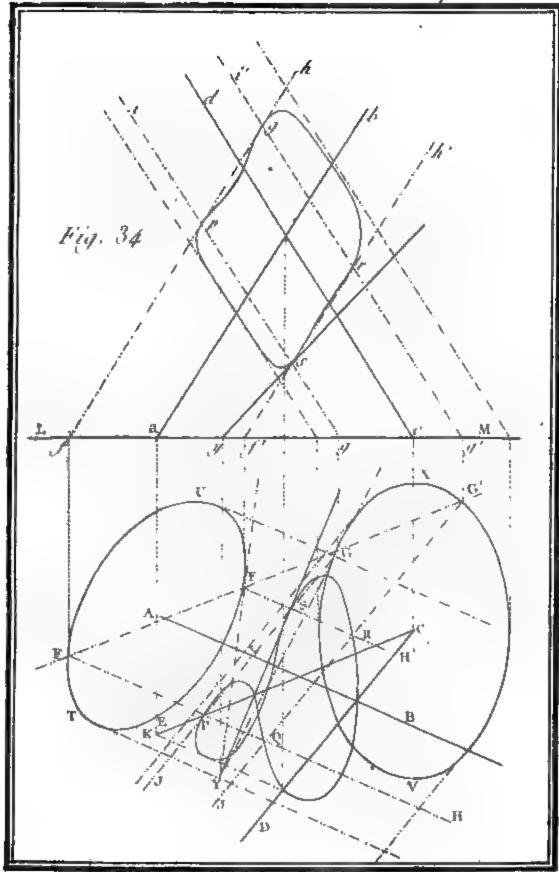

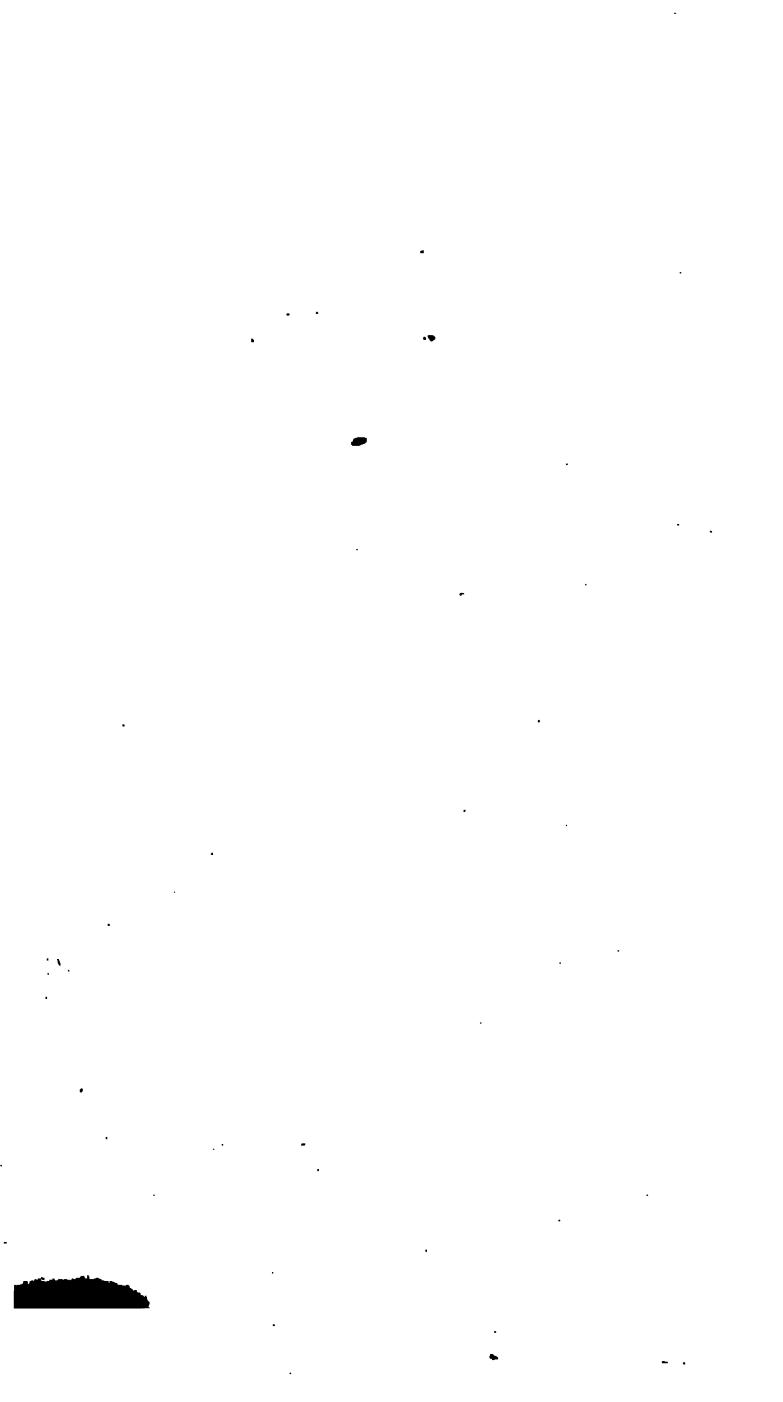

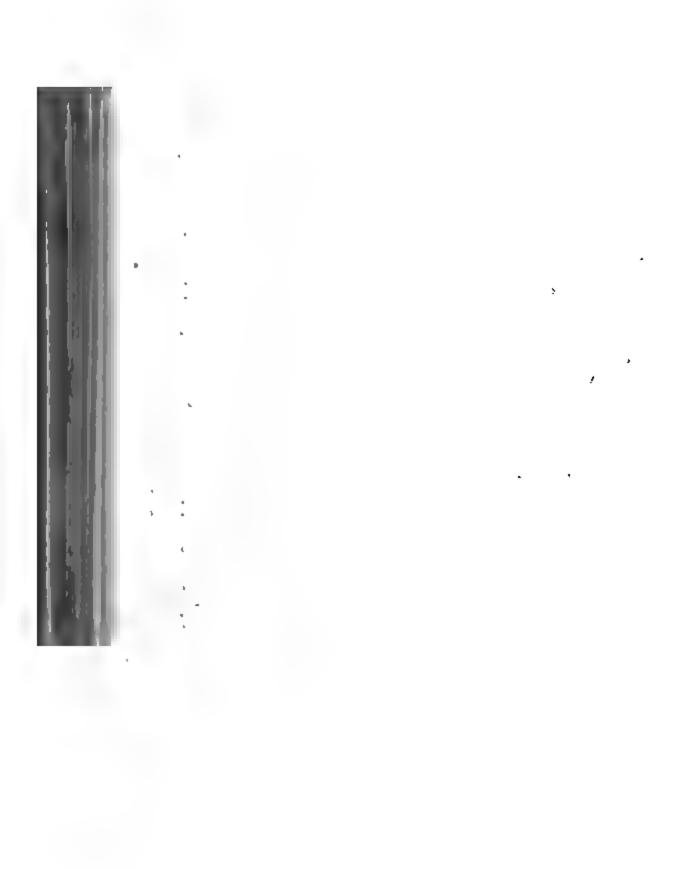

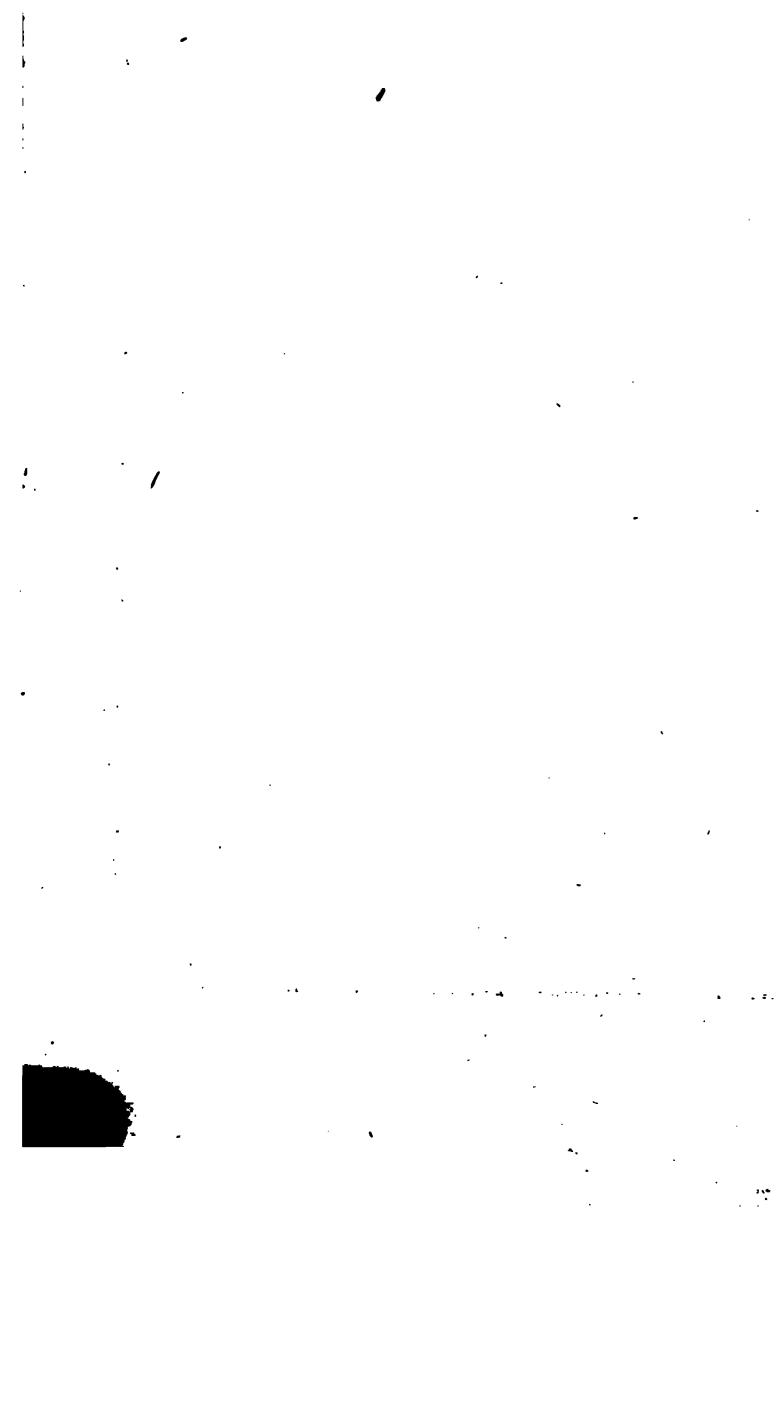

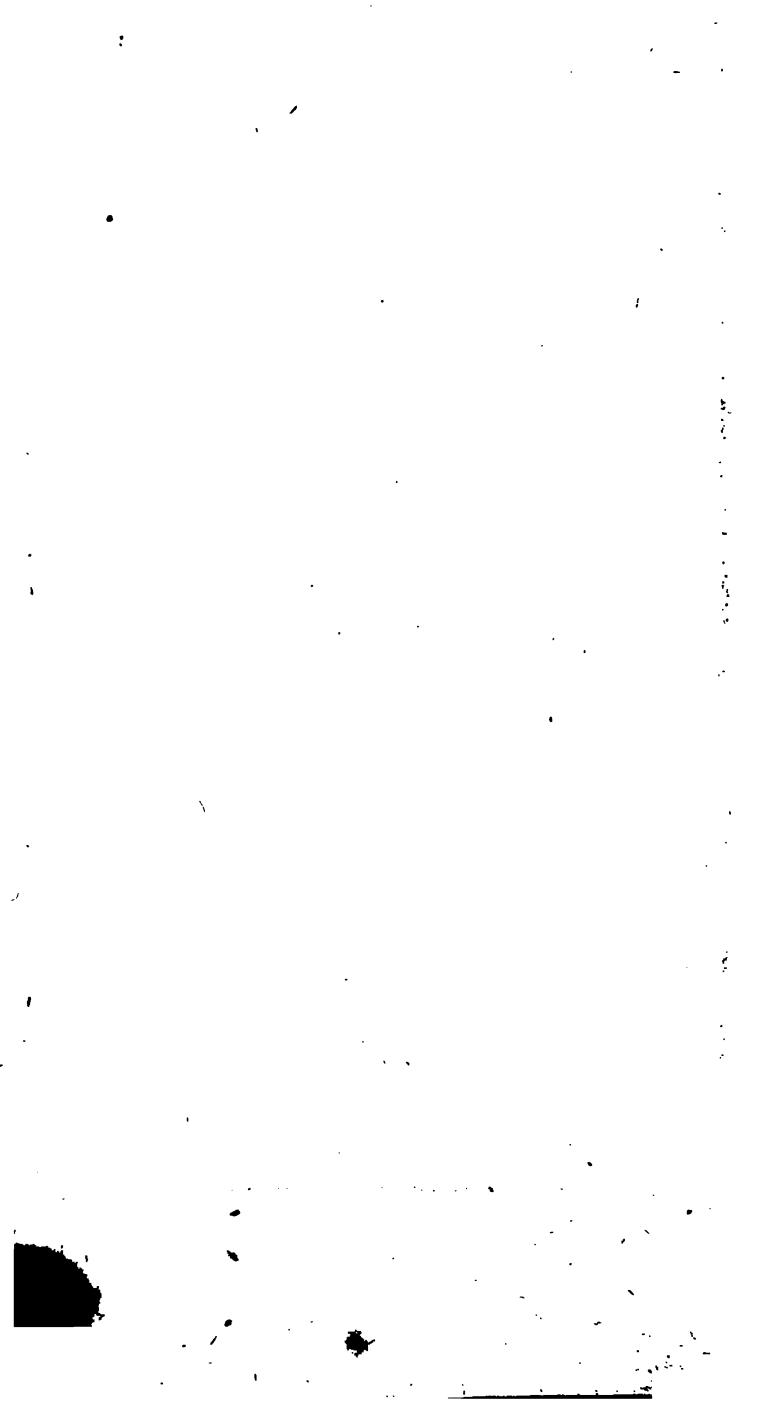





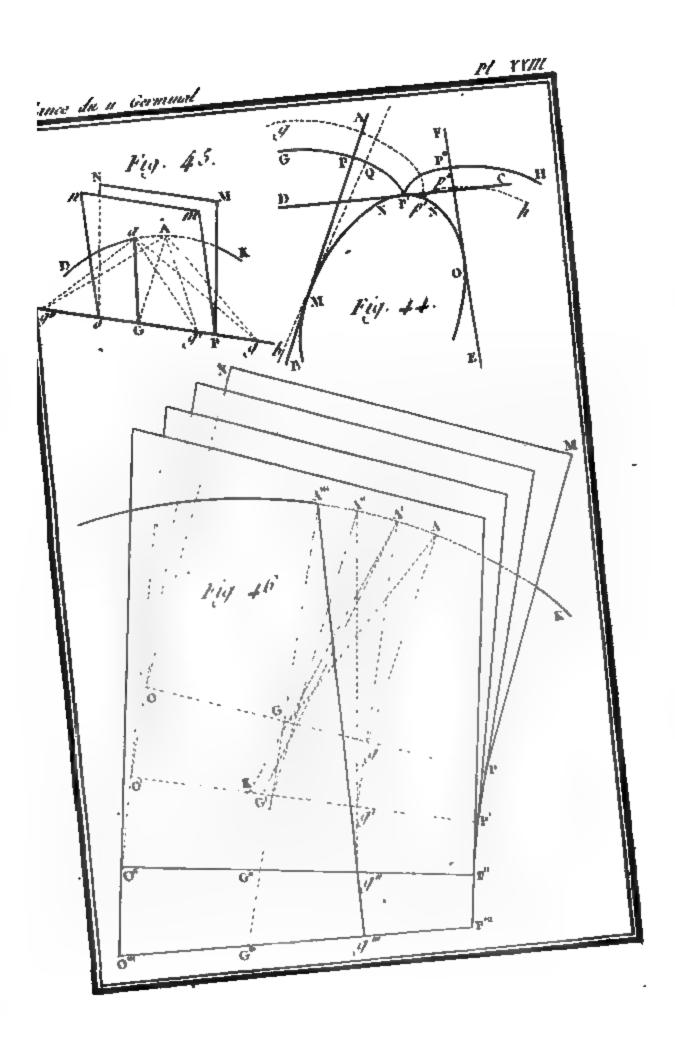

• 

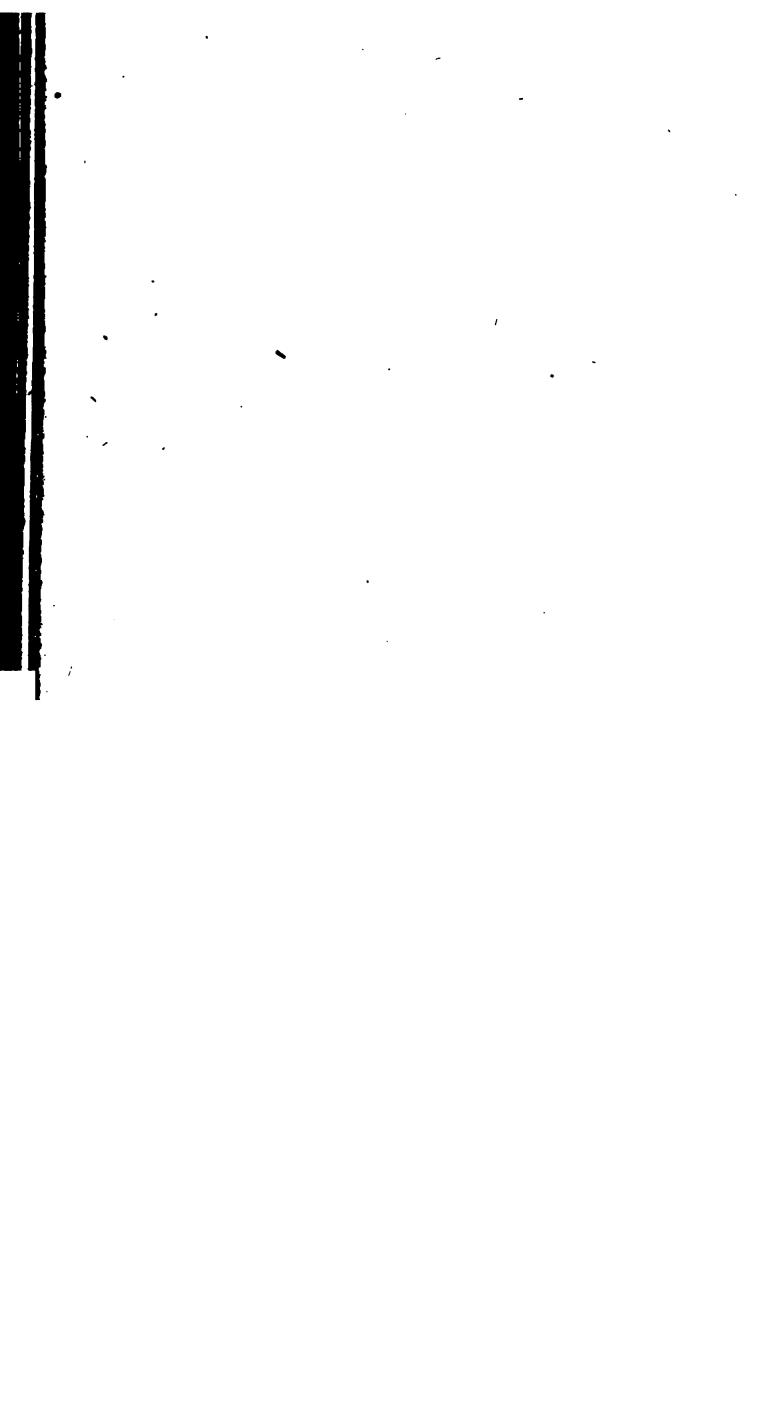



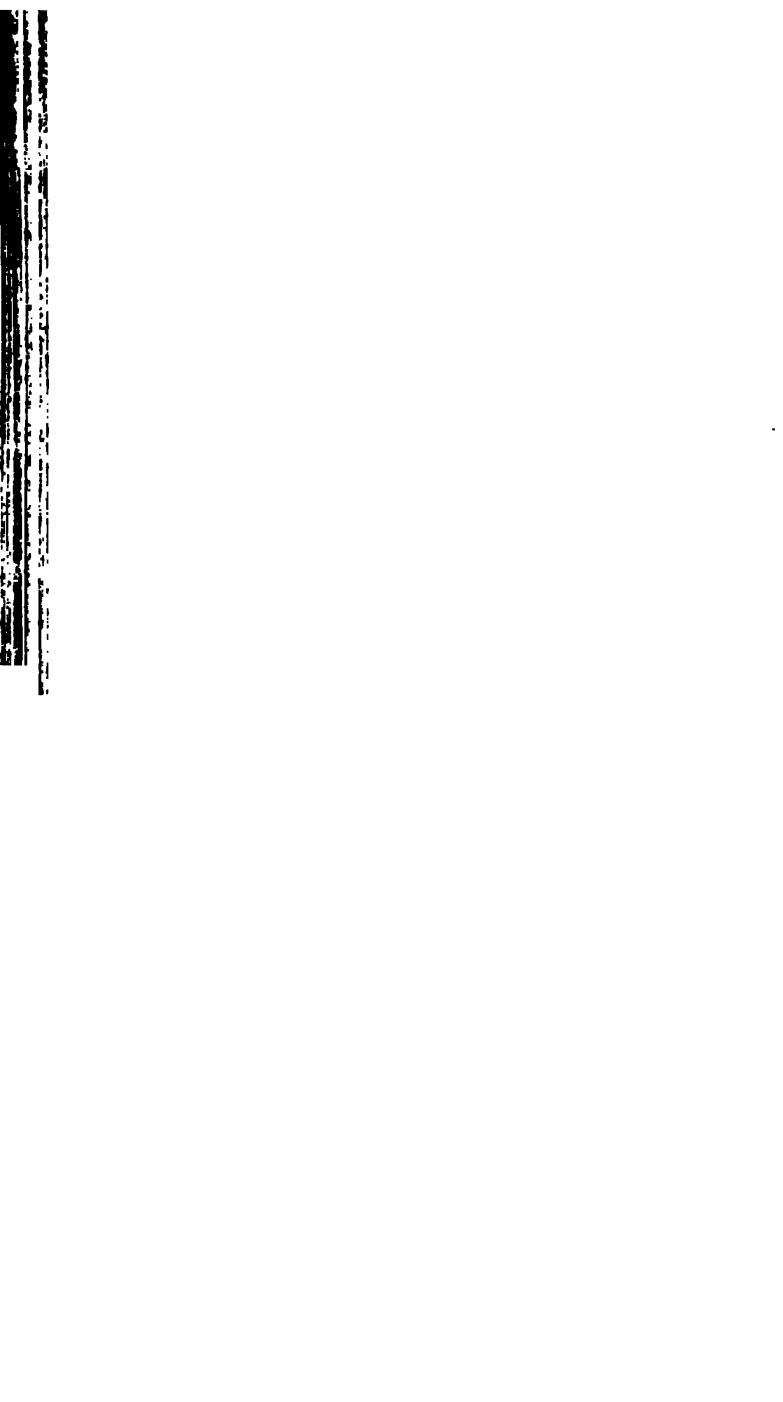

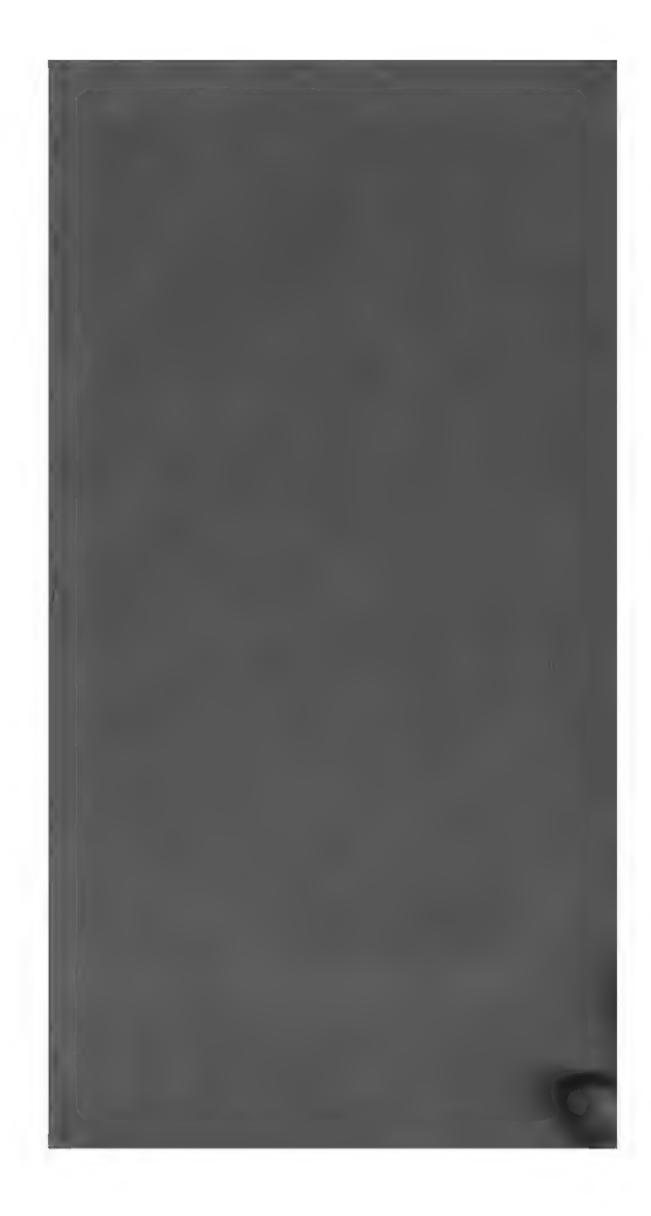



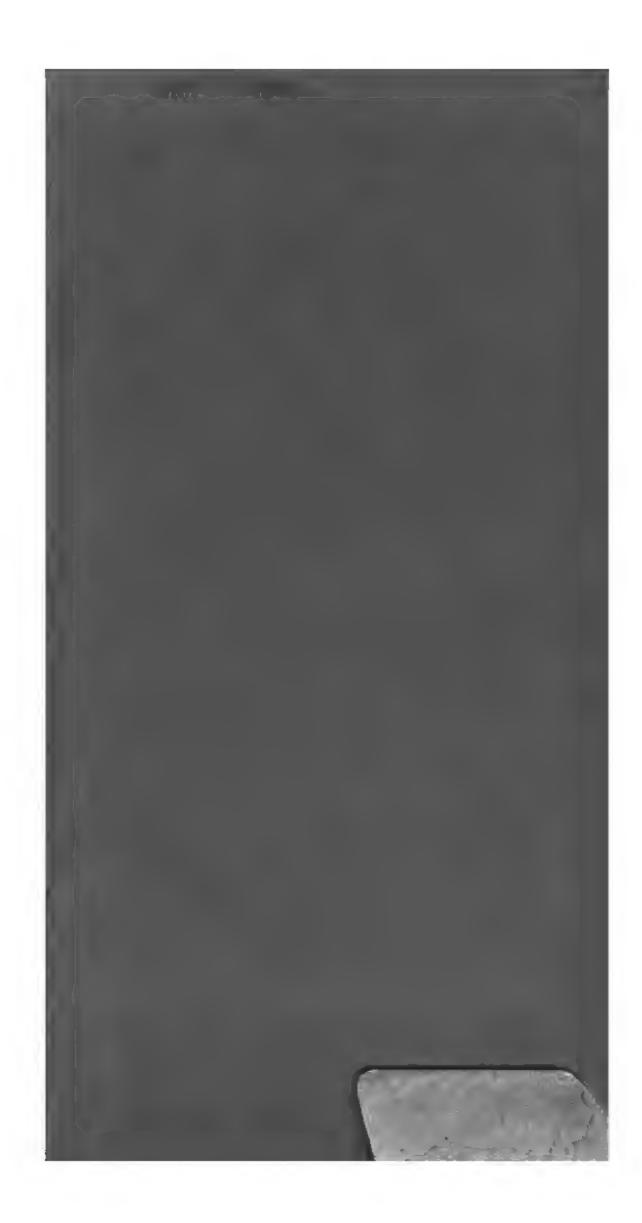

